

7-20-5 31=8 J. B. J. 316 796 129986916

### L'ART

### DES EXPÉRIENCES,

OU

# AVIS AUX AMATEURS DE LA PHYSIQUE,

SUR LE CHOIX, LA CONSTRUCTION ET L'USAGE DES INSTRUMENTS; SUR LA PRÉPARATION ET L'EMPLOI DES DROGUES QUI SERVENT AUX EXPÉRIENCES.

Par M. l'Abbé NOLLET, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, de l'Institut de Bologne, &c. Maître de Physique & d'Histoire Naturelle des Enfants de France, & Prosesseur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre.

Seconde Édition.

TOME PREMIER.



#### A PARIS,

Chez P.E.G. DURAND, Neveu, Libraire, rue S. Jacques, à la Sagesse.

#### M. DCC. LXX.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

TAAU

# DES EXPERIENCES

RAUSTAMA KUA 217

DE LA PHISIQUE,

to be said the best of the interest three de sand, et de l'Alement de l'A

Seepade Eligini.

TOME PREMIER,



Ches P.E.C. Donayo, Never, Librare, mas S. Jedones a la Sasses

XXI DOC W



MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN.



ONSEIGNEUR,

L'Ouvrage que j'ai l'honneur de vous présenter & que Vous m'avez permis de faire paroître aij

sous vos auspices, est une suite de ces Leçons de Physique Expérimentale qui ont été agréées par le sage Conseil qui préside à votre éducation, & que Vous avez bien voulu faire entrer dans le plan de vos études: Cest la description de tous ces Instruments que j'ai fait passer sous vos yeux pendant l'espace de dix années, que Vous avez pris plaisir à démonter & à rétablir pour en mieux connoître le méchanisme, & avec lesquels Vous m'avez vû faire toutes ces Expériences qui Vous ont conduit à la connoissance des effets naturels & à celle de leurs causes.

Les Amateurs de la Physique se glorifieront sans doute d'un si bel exemple, & ne manqueront

pas d'acueillir les Instructions que je vais leur offrir, puisqu'elles les mettront en état de vous imiter; la science à laquelle j'ai consacré mes jours en recevra un nouveau lustre; ses progrès en deviendront plus rapides; & avant de finir ma carriere, j'aurai la consolation de voir fixer son sort par des établissements solides & multipliés.

Ceci, MONSEIGNEUR, n'est déja plus une simple prédiction; c'est un événement qui s'accomplit, par la persévérance avec laquelle vous daignez exercer mes foibles talents, par l'émulation générale qui en résulte, & par les nouvelles Ecoles qui se forment de jour en jour dans nos Provinces, à l'imitation de celle

que la munificence du Roi à éta-

blie dans sa Capitale.

De quels succès la Physique ne peut-elle pas se flatter, si après l'avoir cultivée Vous-même, Vous lui faites l'honneur de la protéger! Et n'a-t-elle pas tout lieu d'espérer cette faveur d'un Prince religieux qui a éprouvé combien l'étude de la nature est propre à nous élever par des sentimens d'admiration & de reconnoissance, vers l'Etre Suprême qui est l'auteur de tant de merveilles & de tant de bienfaits!

Le premier acte de cette protection qu'elle désire avec tant d'empressement, permettez-moi de vous le dire, MONSEI-GNEUR, c'est la conservation, & même l'augmentation de

cet appareil d'Instruments à l'aide desquels elle a mérité votre attention: qu'il soit consacré à l'instruction de la Famille Royale; qu'il serve à lui mettre sous les yeux les nouvelles découvertes, à mesure qu'elles se feront; & qu'il apprenne à la postérité, que l'établissement stable de la Physique à la Cour de FRANCE, a pour époque le commencement de votre éducation, pour preuve de son utilité, le bon usage que Vous en avez fait, pour récompense, les bontés dont vous honorez ceux qui cultivent cette science.

Il m'en reviendra, un avantage bien précieux; car on apprendra par occasion, que le choix, le dépôt & l'emploi de cette belle collection d'Instruments, m'ont été

#### viij EPITRE.

consiés, & que j'ai profité de ses moyens, pour exercer mon zèle, & pour signaler autant qu'il m'a été possible, l'attachement inviolable, & le très-profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'èrre, & serai jusqu'au dernier moment de ma vie,

### MONSEIGNEUR,

Votre très humble, très-obéisfant & très-fidele Serviteur, J. A. NOLLET.



# PRÉFACE.

A Physique Expérimentale ne peut se passer d'Instrumens; la dissiculté de se les procurer, une certaine adresse qu'il faut avoir pour les mettre en usage, les précautions qu'on est obligé de prendre pour les maintenir en bon état, la peine qu'on a souvent à découvrir leurs défauts & celle d'y remédier, sont autant d'entraves qui retardent les progrès de cette science, en gênant celui qui la cultive; malgré le goût qu'on a pris pour elle dans ces derniers temps, il faut convenir que l'appareil qu'elle exige, la fait marcher plus lentement, & que des deux sources qui concourent à ses accroissemens, j'entend l'observation & l'expérience, la premiere est toujours celle qui a le plus de cours.

J'ai senti de bonne heure ces inconvénients; & dès 1743, lorsque je donnai à l'impression les premiers volumes de mes Leçons de Physique, je pensai bien que je ferois plaisir à plusieurs de ceux qui les liroient, de leur apprendre en détail comment j'avois conftruit chaque machine & de quelle maniere je lui faisois produire ses effets; mais considérant que de pareilles descriptions interromproient beaucoup le fil des matieres que j'avois principalement en vue, & prévoyant d'ailleurs quelles grossiroient considérablement mon livre, qui sans cela n'auroit pas moins que cinq ou six volumes, je pris le parti d'en faire quelque jour un ouvrage à part, pour ceux de mes Lecteurs, qui par goût ou par état, se trouve-

roient dans le cas de répéter mes Expériences, ou d'y en ajouter de nouvelles: je le promis dès lors, (a) & en publiant la suite de mes Leçons, j'ai eu soin de faire savoir, quand l'occasion s'en est présentée, que je n'oubliois point l'engagement que j'avois pris. Ce qui m'a fait connoître enfin qu'il étoit temps de le remplir, c'est l'impossibilité où je me suis trouvé, de satisfaire comme je l'aurois désiré, par mes soins, & par un commerce de lettres assez soutenu & assez exact, aux besoins des nouvelles Ecoles de Physique qu'une noble émulation fait naître tous les jours dans les diverses Universités du Royaume ; elles ont peine à se meubler des instruments nécessaires, ne trouvant point dans la Province d'ouvriers faits à ce genre d'ouvrage, & en état

<sup>(</sup>a) Leçons de Physique Expérimentale , Tome I. pag. XXXI.

de les servir sans être guidés. C'est donc pour m'acquitter, que j'offre aujourd'hui ces trois volumes aux Amateurs de la Physique, obligés ou curieux de faire eux mêmes les Expériences, ou qui seront bien aise de connoître au moins les moyens méchaniques par lesquels elles réussissent : j'entends les Expériences que j'ai employées dans mes Leçons de Physique, ou celles que j'ai ajoutées par occasion dans cette espece de supplément.

On exigeroit de moi plus que je n'ai promis, & plus qu'il n'est nécessaire, si l'on comptoit trouver dans cet ouvrage, une collection générale, de tous les instrumens imaginés jusqu'à présent par les Physiciens, & une instruction complette sur tout ce qui concerne l'Art des Expériences; ce vaste objet qui seroit sans doute trèsutile s'il étoit bien rempli, n'est

pas celui que je me suis proposé; je me suis borné à ce qui concerne l'état actuel de nos Écoles; mais j'ose assurer, que quiconque aura fait ou vu pratiquer, tout ce que j'ai compris dans mes Avis, sera en état après cet apprentissage, de construire luimême ou de faire exécuter par des ouvriers un peu intelligents & passablement adroits, presque toutes les machines qui se trouvent représentées ou décrites, dans les Mémoires Académiques, dans la Physique de s'Gravesande, dans celle de Désaguilliers, &c. & qu'il n'y aura guére d'Expériences qu'il ne puisse tenter avec fuccès:

Je prévois bien qu'il y aura certaines pieces plus délicates que les autres, qu'on aura peine à faire construire ailleur que dans les plus grandes villes, & fous les yeux de quelqu'un qui s'y connoisse:

j'en ai averti dans les endroits où j'ai eu occasion d'en parler, asin qu'on prenne le parti le plus sûr, & qu'on s'épargne des essais qui ne se feroient pas sans dépense, & qui pourroient ne pas réussir: au reste, elles seront en petit nombre & ne causeront pas beaucoup d'embarras pour le transport; & quant au soin de les faire construire & de les éprouver, je m'y prêterai encore autant que ma santé & mes occupations ordinaires me le permettront. M. Briffon, mon confrere & mon furvivancier, animé du même zèle pour la Physique Expérimentale ne refusera pas non plus ces mêmes secours aux Professeurs de Province qui pourroient se trouver embarrassés pour de pareilles emplettes; je ne le dis qu'après m'être affuré de ses dispositions.

J'ai divisé en trois parties l'Ouvrage que je mets au jour ; dans la premiere, j'enseigne les dissérentes façons de travailler le bois, les métaux & le verre, qui sont les principales matieres dont nos Instruments sont construits; j'indique les outils dont on aura besoin, la maniere de s'en servir, & les différents états par lesquels chaque piece doit passer, pour

arriver à sa persection.

La seconde partie comprend, une indication, par ordre alphabétique, des Drogues simples dont il faut se pourvoir; la préparation de celles qui doivent être composées; l'emploi des unes & des autres dans les Expériences : elle est terminée par une Instruction sur la composition des Vernis & sur la maniere de les employer tant sur le bois que sur le métal, avec des couleurs & des ornements.

La troisieme partie, qui est la plus étendue, offre des avis particuliers sur chacune de nos Ex-

#### Rvj PREFACE.

périences, & sur celles que j'y ai ajoutées par occasion: on y trouvera la construction & l'usage d'un grand nombre de machines que je n'avois point assez fait connoître dans mes Leçons imprimées; plusieurs de celles qui sont décrites & gravées dans le premier Ouvrage, reparoissent, dans celui-ci simplifiées ou perfectionnées : j'ai prévu les circonstances où l'on pourroit manquer des moyens dont je prescris l'usage; j'en substitue d'autres, qui peu-vent y suppléer presqu'en tout lieu & en tout temps; quant aux manipulations, je suis entré dans un si grand détail, qu'on m'accusera peut-être de m'être appésanti sur des minuties; mais j'ai mieux aimé m'exposer à ce reproche, qu'à celui d'avoir laissé quelqu'un de nos jeunes Physiciens dans l'embarras, ou dans le cas de manquer une Expérience qui pourroit par-là,

# PREFACE. xvij

par-là, devenir dangereuse: au reste, je n'osser mes Avis qu'à ceux qui croiront en avoir besoin; le Lecteur qui trouvera quelque chose de trop, peut le laisser à l'écart, & penser que ce n'est pas pour lui que je l'ai écrit, mais pour d'autres qui en seront leur prosit.

Je n'ai rien décrit dans cet Ouvrage que je n'y aie joint des figures pour en faciliter l'intelligence; j'aurois désiré que les planches pussent être in-4°. asin de donner les développements des machines avec de plus grandes proportions; mais ceci étant comme le supplément ou la suite des Lecons de Physique qui sont in-12, il m'a paru comme indispensable de m'affujettir à ce dernier format: au reste, ce que je perdois sur l'étendue, j'ai taché de le regagner par la correction du defsein, & par la netteté de la gravure: & j'ai encore énoncé dans Tome I. b

#### xviij PREFACE:

le discours les mesures de chaque piece, toutes les fois que cela m'a paru de quelque importance.

Je m'étois proposé de commencer chaque description en mettant sous les yeux du Lecteur le portrait ou l'ensemble de la machine qui devoit en faire le sujet; mais au lieu de cinquante-six Planche que j'ai employées, il en auroit fallu plus de quatre-vingt, ce qui auroit excessivement grossi les volumes, & augmenté le prix du Livre ; il m'a semblé que je pouvois épargner cette dépense, en faisant servir ce qui est gravé dans les Leçons de Physique: c'est pourquoi j'ai marqué en marge, au commencement de chaque article, l'endroit de la Leçon auquel il se rapporte, & la figure qui représente la machine dont-il va être question, asin qu'on la fasse concourir avec celles que je citerai dans les Avis.

### PREFACE. xix

On peut suivre avec consiance tout ce que j'enseigne dans cet Ouvrage; il n'y a rien que je n'aie pratiqué moi-même, ou vû pratiquer par d'habiles ouvriers que j'ai entretenus pendant plus de vingt-cinq ans dans mes laboratoires : cependant comme dans les Arts il y a presque toujours plusieurs routes pour arriver au même but ; je n'ai pas la présomption de croire que dans plusieurs cas, on ne puisse faire encore mieux que ce que je propose : conduisez vous suivant mes Avis quand votre sagacité ou celle d'autrui ne vous en suggérera pas de meilleurs; mais qu'il me soit permis de vous en donner encore un en finissant cette Préface, c'est de ne jamais perdre de vue les regles fuivantes que la raison & l'expérience m'ont dictées.

1°. Evitez dans vos opérations, un appareil superflu toujours dispendieux, & souvent capable d'induire en erreur: car plus on emploie de moyens, plus il est dissicile de déterminer celui à qui l'on doit attribuer l'effet qui se pré-

- 2°. N'employez de même qu'avec beaucoup d'économie les ornements dans les machines que vous construirez; elles en seront plus maniables, plus faciles a nétoyer, & se feront à moins de frais.
- 3°. Appliquez-vous à faire vos instruments solides, asin qu'ils conservent plus long-temps la justesse qui doit être toujours regardée comme leur qualité essentielle.
- 4°. Rendez-les propres à plus d'un usage, si vous le pouvez sans nuire à leur simplicité & à l'exactitude qu'on en doit attendre : cela peut vous épargner de la dépense, & vous ménager de la pla-

PREFACE. xxj ce dans le cabinet ou dans l'E-cole.

5°. Enfin préparez toujours vos Expériences de façon à pouvoir montrer les moyens aussi-tôt après qu'on aura vu les effets: songez que s'il vous est permis de fixer l'attention de vos Auditeurs par des phénomenes qui les furprennent, il n'est pas de la dignité d'un Physicien de leur laisser ignorer les causes, quand il peut les leur faire connoître; ainsi quoique le verre soit fragile, il faut le faire entrer dans la conftruction des machines de Physique préférablement au métal & aux autres matieres opaques, toutes les fois qu'on pourra s'aider de sa transparence pour faire voir le méchanisme des opérations: car je le répete, notre premier point de vue doit être d'enseigner, d'éclairer, & non de surprendre ou d'embarrasser.

### AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de maniere qu'en s'ouvrant elles puissent fortir entiérement du livre & se voir à droite : mais ne les faites sortir que de la quantité nécessaire, asin que le papier ne souffre que deux plis, l'un de droite à gauche sur le blanc, l'autre de gauche à droite à-peu-près sur le milieu de la planche : placez - les dans l'ordre qui suit.

#### TOME PREMIER.

|             |        |   |   |    |     | ml        |   | Lac |  |
|-------------|--------|---|---|----|-----|-----------|---|-----|--|
|             | Pages. |   |   |    | š   | Planches. |   |     |  |
|             |        |   |   |    |     |           |   | -   |  |
| I. PARTIE   | . 40   |   | ٠ | 0  | ٠   | ٠         |   | 1.  |  |
|             | 54     | ٠ | • | *  | ٠   | 4         | • | .2  |  |
|             | 94     |   | • | ۰  | ٠   | ٠         | ٠ | 3.  |  |
|             | 140    |   |   | 4  |     | •         | • | 4.  |  |
| II. PARTIE. | 172    |   |   | ,• | . % | j•        | , | 5.  |  |
|             | 206    |   |   | 11 |     | 2 1       | ٠ | 6.  |  |
|             | 220    |   |   |    |     |           |   |     |  |
|             | 244    | 0 |   |    | 4   | ٠         |   | 8.  |  |
|             |        |   |   |    |     |           |   |     |  |
|             |        |   |   |    |     |           |   | 2.  |  |
|             | 394    |   |   |    | ٠   |           |   | 3.  |  |
|             | 388    |   |   |    | 4   | •         |   | 4.  |  |
|             | 500    |   |   |    |     |           |   |     |  |

### TOME SECOND.

|              | THE STATE OF THE PARTY OF THE P |     |   |          |   |    |        |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|----|--------|--|--|
|              | Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   | Planches |   |    |        |  |  |
| III. PARTIE. | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |          |   |    | . I.   |  |  |
|              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠   |   | •        |   |    | . 2.   |  |  |
|              | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à   | ٠ | •        | • | •  | . 3.   |  |  |
|              | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | ٠ | ۰        | • |    | . 4.   |  |  |
|              | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ٠ | ۰        | • |    | . 5 -  |  |  |
|              | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 1 | ٠ | è        |   |    | . 6.   |  |  |
|              | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   | •        | ٠ | ٠  | : 7.   |  |  |
|              | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | ٠ | ٠        | ٠ | ٠  | . 8.   |  |  |
|              | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠ | ٠        | ٠ | ٠. | . 9.   |  |  |
|              | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | ٠ | •        | ٠ | ٠  | .10%   |  |  |
|              | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷   | ٠ | •        |   | •  | 711.   |  |  |
|              | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | 4 | •        | • | •  | .12.   |  |  |
|              | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠ | *        |   |    | .13.   |  |  |
|              | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠ | •        | ٠ | ٠  | .14.   |  |  |
|              | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠ | •        | ٠ | •  | . 15 0 |  |  |
|              | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | 0 | •        |   | •  | .16.   |  |  |
|              | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .•  | • | •        | ٠ | *  | . 17.  |  |  |
|              | 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | • | •        | ٠ | ٠  | 18.    |  |  |
|              | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠ |          | ٠ | •  | .19.   |  |  |
|              | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰   | • | ۰        | • | ٠  | .20.   |  |  |
|              | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   | ٠        | • | ٠  | .21.   |  |  |
|              | 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | • | •        | ٠ | ٠  | .22.   |  |  |
|              | 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | • |          |   |    | .23.   |  |  |

#### TOME TROISIEME.

|              | Pages.     |   |    |   |    | Planches |   |            |  |
|--------------|------------|---|----|---|----|----------|---|------------|--|
| Suite de la  | 18         |   |    |   |    | ٠        |   | 1.         |  |
| III. PARTIE. | 42         |   |    |   |    |          |   | 2.         |  |
|              | 64         |   |    |   | ٠  |          | • | 3.         |  |
|              | 96         |   |    |   |    | ٠        |   | 4.         |  |
|              | 124        |   | •  | ٠ |    | ٠        | ٠ | 5.         |  |
|              | 144        | ٠ | •  | • | ٠  | ٠        | ٠ | 6.         |  |
|              | 172        | • | ٠  | ۰ | ٠  | •        | ٠ | 7.         |  |
|              | 204        | ٠ | ٠  | ٠ | •  | ٠        |   | 8.         |  |
|              | 222        | ۰ | ٠  | ٠ | ٠  | ۰        | ۰ | 9.         |  |
|              | 234        | ٠ | ٠  | • | •  | •        | * | 10.<br>11. |  |
|              | 254<br>268 |   | ۰  | ٠ | ٠  | •        | ٠ | 12.        |  |
|              | 318        | • | •  | • | ٠  | ۰        | • | - 0        |  |
|              | 338        | ٠ | ٠  |   | ٠  | ٠        | ٠ | エチ         |  |
|              | 360        | • | ٠  |   |    |          |   | 15.        |  |
|              | 368        | • |    |   |    | Ĭ        |   | 16.        |  |
|              | 402        | Ì | Ĭ. |   |    |          |   | 17.        |  |
|              | 442        |   |    |   |    |          |   | 13.        |  |
|              | 462        |   |    |   |    |          |   | 19.        |  |
|              | 504        | • | ٠  |   | ., |          |   | 20         |  |
|              | -          |   |    |   |    |          |   |            |  |



## AVIS

### AUX AMATEURS

DELA

PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE.



#### PREMIERE PARTIE.

Sur le choix des matieres dont on peut faire les Instrumens de Physique: sur la maniere de les travailler; & sur les précautions qu'on doit prendre pour empêcher que les ouvrages ne se gâtent & ne se déforment.

Es principales matieres dont nous faisons nos Instrumens, sont le Bois, le Métal, & le Verre; nous nous servons de celui-

ci à cause de sa transparence, & de Tome I.

ceux-là à cause de leur solidité; si nous employons quelques autres substances, c'est rarement & en petite quantité; telles sont certaines parties animales, l'Yvoire, l'Ecaille, la Corne, la Peau ou le Cuir, &c. ou bien quelques matieres métalliques, qu'on n'emploie pas seules, mais dont on se sert avec les instrumens proprement dits, pour produire certains effets, comme le Mercure, le Bismuth, l'Antimoine, l'Aimant, &c. Je parlerai des premieres à la suite des bois, parce qu'elles se travaillent, la plûpart, à peu-près comme eux; & je dirai ce qu'il y a à sçavoir sur les dernieres à l'occasion des Métaux, à cause de l'analogie qu'elles ont avec eux, soit par leur nature, soit par la maniere de les traiter; ou bien je les renverrai au Chapitre des Drogues.



# CHAPITRE PREMIER.

Du choix des Bois & de la maniere de les travailler.

ARTICLE PREMIER.
Sur le choix des Bois.

Es instrumens de grand volume se font avec des bois communs, parce qu'ils ne sont pas d'un haut prix, & qu'ils se coupent facilement: mais comme il y en a beaucoup qui ont ces deux qualités, il faut choisir parmis eux ceux qui sont susceptibles d'un bon assemblage, qui se coupent non-seulement avec facilité, mais proprement, qui sont d'une densité à peu-près égale par-tout, dont le grain n'est pas trop gros, & qui ne sont pas sujets à être ver-moulus en peu de temps : j'ai trouvé ces conditions assez bien remplies, en employant l'Aulne, le Tilleul, le Noyer, le Poirier, parmi les différens Chênes, celui qu'on appelle communément Chêne d'Hollande, le Cormier,

A ij

l'Alizier. Le ver pique, à la vérité, plusieurs de ces especes; mais je préviens où j'éloigne cet accident, par l'usage des peintures à l'huile ou au vernis, qui empêchent en mêmetemps les mauvais esfets de l'humidité, & qui donnent aux instrumens un coup d'œil agréable.

Donnez toujours la préférence au plus gros bois, pourvû qu'il foit bien fain, & qu'il ait eu le temps de se sécher, dans un endroit couvert : faites le débiter relativement à vos desseins quelque temps avant de le travailler.

Comme l'yvoire, & tous les bois étrangers, qui se vendent au poids, se tiennent dans des caves ou dans des celliers au rez-de-chaussée, asin qu'ils s'entretiennent humides, pre nez bien garde de les exposer trop brusquement à la sécheresse & au grand air; ils ne manqueroient pas de se gercer & de se fendre de toutes parts: commencez par les débiter, & tenez les morceaux pendant quelques jours, enveloppés dans un gros tor chon & dans un lieu frais, mais non humide: après cela vous les dégrossirez, en donnant à chaque piece à

TRAVAILLER LE BOIS. 5

peu-près la forme quelle doit avoir; & vous les ferez encore sécher avec la même précaution, avant de leur

donner la derniere façon.

Vous mettrez au rebut toutes les pieces, où vous remarquerez des nœuds, des gerçures, des trous de ver, des parties échauffées & qui ressemblent à du bois mort, & généralement tout ce qui pourroit nuire à la solidité de l'assemblage & à la propreté de l'ouvrage.

Quand vous aurez fait en général le choix des bois dont je vous conseille d'approvisionner votre laboratoire, vous en aurez encore un à faire pour chaque instrument en particulier; tel vaudra mieux entre les mains du Menuisser; un autre conviendra davantage au Tourneur; celui-ci n'auroit point assez de confistance & de force pour la machine que vous voulez construire; celui-Jà ne seroit point propre à porter des filets de vis ou à former un écrou: il faut assortir le bois à l'ouvrage qu'on vent faire; un peu de réflexion & l'expérience vous auront bien-tôt instruit, & je préviendrai encore l'embarras que cela pourroit vous causer, en déterminant dans la troisseme partie de cet ouvrage, quand je le croirai nécessaire, l'espece de bois qui doit être employée de présérence, dans tel ou tel cas.

#### ARTICLE II.

Sur les différentes manieres de travailler le Bois.

Le bois rendu au laboratoire se scie, se coupe, & s'ébauche avec la hache, la plane, ou le ciseau; il se dresse, s'unit, se corroye avec le rabot; il reçoit différentes formes & moulures entre les mains du Menuisier & du Tourneur: il se perce, il s'assemble, il se colle: on le gratte, on le polit, on le cire, ou on le peint.

Je pourrois supposer que vous connoissez toutes ces saçons de traiter le bois; ou que vous aurez en votre disposition des ouvriers en état de vous aider; car où n'y a-t-il pas un Menuisser & un Tourneur? Aussi ne prétends-je pas insister ici, sur ce qu'on montre à ces ouvriers dans

TRAVAILLER LE Bois. 7 leur apprentissage, ni sur ce qu'un amateur qui travaille de la main, peut avoir appris par imitation; mais ayant particuliérement en vûe la construction de nos machines, & façhant que dans la Province surtout, l'artisan n'a de connoissances & d'outils pour l'ordinaire, que ce qu'il lui en faut pour des ouvrages très-communs, je crois qu'il est à propos de dire ici ce que vous devez rassembler dans votre laboratoire, avant d'entreprendre de meubler votre cabinet de Physique: je pense aussi que je serai bien de rap-peller & d'expliquer en peu de mots les principaux procédés du Menuisser & du Tourneur, afin que je n'aye plus qu'à les indiquer dans la troisseme partie, lorsqu'il s'agira de la cons-truction de tel ou tel instrument.

Outils & procédés du Menuisier.

LE Menuisser ne peut se passer d'un établi; il faut qu'il soit solide & qu'on puisse tourner autour: prenez L'établi pour cela une table de hêtre ou la presse. d'orme femelle, qui ait six à sept

pieds de longueur, dix-huit à vingt pouces de largeur & au moins trois pouces & demi d'épaisseur; élevez-là de vingt-sept à vingt-huit pouces, sur quatre pieds de chêne de quatre pouces sur trois d'équarrissage, assemblés en sourchette par en-haut, avec quatre traverses par en-bas, sous lesquelles vous formerez un sond avec des planches pour placer des outils; Voyez la Pl. I. Fig. 1.

A l'une des extrémités de l'établi il doit y avoir une griffe de fer à dents A, emmanché dans une queue de bois quarrée, qui traverse l'épaisseur de la table, & qu'on fait monter & descendre à coups de maillet. Cette griffe ou crochet, sert à retenir & à appuyer les pieces plattes, dont on yeut dresser & rabotter les faces.

Au même bout de l'établi & sur la rive qui est à la droite de l'ouvrier, vous attacherez un mentonnet ou crochet de bois B, pour arrêter pareillement les planches dont vous voudrez dresser les bords. C'est un morceau de bois plat de cinq à six pouces de longueur, & qui est aussi large que l'établi est épais: le bout

coupé de pente forme avec la rive de l'établi un angle dans lequel on fait entrer le bout de la planche; & si elle est assez longue on la soutient par l'autre bout sur une cheville mobile, qu'on fait entrer dans l'un des trous qui sont percés pour cela au montant C, sinon on la contient avec un bout de planche D, échancré en forme d'angle, & arrêté sur l'établi avec le valet.

Comme on a befoin du valet en différents endroits de l'établi, il faut qu'il y ait plusseurs trous, non pas sur la même ligne, mais sur deux, qui comprennent entre elles à peuprès le tiers de la largeur de l'établi; & que ceux qui sont sur l'une de ces deux lignes, répondent au milieu des espaces que laissent entre eux ceux de l'autre ligne; ces trous doivent être plus gros qu'il ne faut pour laisser passer seulement la queue du valet; car il faut qu'elle y prenne une situation oblique, c'est-à-dire, qu'elle doit toucher à droite le bord supérieur du trou, & à gauche le bord inférieur, quand on frappe dessus avec le maillet.

Sur l'autre rive, & toujours au même bout de l'établi, vous attacherez avec deux petits tasseaux, une régle de quinze pouces ou environ delongueur Ee, qui laisse entre elle & l'établi un intervalle de sept à huit lignes pour placer les outils dont on a le plus souvent besoin, comme les fermoirs, les ciseaux, bec-d'ânes, compas, &c. vous en pourez faire autant à l'autre bout de la même rive, pour avoir sous la main, les méches de villebrequins, quelques pointes à tracer, une couple de rappes, autant de grosses limes, &c. Ajoutez sous un des bouts de l'établi un petit tiroir F à compartimens, qui contienne de la graisse pour les méches de villebrequin, de la craie, de la pierre nois re, quelques morceaux de peau de chien de mer, plus usés les uns que les autres : car dans bien des cas ils font trop rudes étant neufs.

Votre établi vous offrira encore une grande commodité s'il est garni d'une presse Fig. 2. qui puisse s'en séparer quand on n'en a plus besoin. Il s'agit d'avoir deux vis de bois, dont chacune ait quinze ou seize pouces qui ferviront à presser, ce que vous mettrez entre la barre & l'établi.

Faites un troisieme trou taraudé h, entre les deux premiers, & ayez une seconde barre percée conformément à la distance Hh; vous aurez par ce moyen deux presses de différentes longueurs à choisir suivant les dimensions des pieces que vous voudrez

vous y ferez entrer les deux vis, & fur leurs parties faillantes, vous enfilerez une barre qui ait au moins dixhuit lignes d'épaisseur sur trois pouces de large, & par-dessus, les écrous

Contenir ou serrer.

Les vis & les écrous doivent être faits d'un bois bien serme & qui ne soit point sujet à s'éclater; le cormier & l'alizier sont les meilleurs de tous pour cet usage: à leur désaut vous prendrez du poirier sauvageon, ou de l'orme si vous ne trouvez pas

mieux; je dirai ci-après comment on fait les vis & les ecrous en bois; quant à la barre de la presse, il est à propos qu'elle soit d'un bois roide, tel que le frêne, par exemple.

Les scies; Vous aurez besoin de cinq ou six & leurs usa- fortes de scies dont voici les noms. ges. La scie à resendre, la scie à débiter,

la scie à petite voie, la scie tournan-

te, & la scie à main.

Les bois dont j'ai conseillé l'usage ci-dessus, ne se trouvent guére moins épais que d'un pouce, chez les Marchands: on vous en fera des voliges si vous le demandez; mais il y aura plus d'économie à les prendre forts, & à les refendre dans votre attelier fuivant le besoin que vous en aurez: vous en perdrez moins en copeaux, & vous gagnerez du temps.

Si c'est une planche que vous voulez refendre sur son épaisseur, dresfez les deux rives: marquez sur chacune un trait à la régle; enfermez la piece debout dans la presse, & faires conduire la scie par deux hommes qui la maintiennent dans le trait de part & d'autre ; ils en viendront aisément à bout si la lame est large, droite, bien tendue & graissée de TRAVAILLER LE BOIS. 13

temps en temps avec un peu de suif. Quand la planche doit être refendue sur sa largeur, on l'assujettit sur l'établi avec un ou deux valets; on laisse passer d'environ un pied en dehors la partie sur laquelle doit agir la scie, qu'un homme seul fait aller.

A la scie à resendre qui est menée horizontalement par deux hommes, comme dans le premier cas, les dents font droites comme K; à celle qu'un homme seul fait agir de haut en bas les dents sont taillées en cremaillere, comme L, & pour les bois communs, il faut donner un peu de voie à l'une & . à l'autre; c'est-à-dire qu'il faut alternativement plier les dents, pour les mettre hors du plan de la scie, asin que la lame qui suit le trait, passe plus aisément: assez souvent même cela ne suffit pas; on est obligé de mettre un coin entre les deux parties séparées par la scie, pour empêcher qu'elles ne se rapprochent l'une de l'autre.

La scie à débiter M, n'a pas les dents tout-à-fait aussi grandes, que celle dont on se sert communément pour recouper le bois de chaufage des appartemens: la lame est tendue de même entre deux montans appuyés aux deux tiers de leur longueur, sur les deux bouts d'une traverse, & tirés l'un contre l'autre par en haut avec une corde qui fait plusieurs tours, & que l'on bande en la tordant avec un levier: cette scie a beaucoup de voie; vous ne l'emploirez que sur des bois communs, & dans les cas où il ne s'agira de suivre aucun trait, mais seulement de trancher le fil du bois, & de diviser une piece trop longue en plusieurs. Choissifez la lame la plus large, & que les dents soient un peu inclinées vers le bout opposéé à celui qui répond à la main.

C'est de la scie moyenne ou à petite voie dont vous serez le plus d'usage; elle est montée comme la précédente; elle a les dents plus petites, & point inclinées; vous serez bien d'en avoir deux de différentes grandeurs; que la lame de l'une soit longue de vingt-six pouces sur dix-huit lignes de largeur: que celle de l'autre ait vingt-deux où vingt-trois pouces, & qu'elle soit large de douze à treize lignes. Les Menuissers appellent la derniere, scie à arraser; parce qu'ayant les dents petites & presque point de voie, elle suit le trait plus

exactement & ne laisse rien à faire au ciseau. L'autre qu'ils appellent scie à tenons, a les dents un peu plus grandes & un peu de voie, parce qu'ils s'en servent dans le bois debout.

La scie tournante se nomme ainsi, parce qu'elle a à ses deux extrémités deux tourillons de bois dur qui traversent les montans, & à l'aide desquels elle peut sortir du plan de la monture pour se mettre dans tout autre en tournant: cette scie est trèscommode pour suivre le trait d'un chantournement, ou pour refendre une piece longue qui n'a point une grande épaisseur. Il faut que la lame soit étroite comme de cinq à six lignes; & quand on la fait tourner, on doit avoir soin que ce soit également par les deux bouts, afin qu'elle soit toute entiére dans un même plan.

Chaque tourillon est refendu pour recevoir le bout de la lame, & elle y est retenue par un clou qui traverse le bois & le fer: vous aurez foin que l'un de ces deux clous puisse s'ôter & se remettre aisément, pour les cas où vous aurez quelque piece à évider, car alors vous commencerez par faire une ouverture

pour passer la lame de la scie, que vous remettrez aussi-tôt dans son tous rillon, & vous la ferez agir suivant le trait de votre dessein: après quoi vous la détacherez encore de son tourillon pour la retirer de lapiece. Pour cette opération, il faut lâches la corde qui tire sur les montans.

Vous aurez des pieces délicares & des matieres dures, comme l'yvoire, l'écaille, la corne, &c. que vous ne pourrez n'i chantourner, n'i évides avec cette scie; il vous en faudra une autre plus petite N, dont la lame avec des dents très-fines n'ait presque point de largeur. Ces sortes de scies qu'on appelle communément scies de mar quetterie se trouvent toutes préparées chez les Quinquaillers qui tiennent Magazin d'outils pour les Horlogers! les Ebénistes, &c. l'affût est fait pour l'ordinaire d'une bande de fer pliée, de champ & formant trois côtés d'un quarré, la scie fait le quatrieme; elle tient par un bout à une pince que l'on serre avec une vis, & de l'autre côté à une autre pince qui se serre de même, & dont la queue qui est vis traverse le fer de la montûre, & se

TRAVAILLER LE BOIS. 17 tire ou se lâche par le moyen d'un

Les lames de ces petites scies se vendent par paquets & font à bon marché: fi vous n'étiez point à même d'en acheter, vous en ferez en coupant avec des cisailles un bout de resfort de pendule en plusieurs lames de deux lignes de largeur que vous réduirez à une, en les dressant à la lime; ou bien vous en forgerez exprès avec un morceau d'acier, & vous y ferez des dents avec une lime en tierspoint : pour les faire commodément vous serrerez la lame d'acier dans une étau entre deux régles de bois dur ou de fer doux en la faisant déborder d'un tiers de ligne, & vous ferez les dents les plus égales qu'il vous sera possible. Il suffit que la scie soit d'acier, elle n'a pas besoin d'être

La scie à main O, est une espece de couteau denté, avec cette différence, que le couteau ordinaire agit par sa partie la plus amincie, qu'on nomme le fil ou le tranchant, au lieu qu'à la scie dont-il s'agit, on sait les dents sur la partie la plus épaisse de la

lame, ce qui tient lieu de ce qu'on appelle la voie aux autres scies, & qui met la lame en état de passer aisé ment par-tout où la denture s'est fait

jour.

Comme la scie à main n'a pas d'au tre affût qu'un manche, & que la lame est isolée, on peut l'introduire & la faire agir dans bien des endroits of toute autre scie ne pourroit avoir ac cès; mais on ne peut guére s'en ser vir pour scier délicatement, parce qu'il faut lui laisser une certaine épail feur pour l'empêcher de plier & de se fausser: dans bien des occasions, vous serez obligé d'en faire vous mê me de plus minces que vous tiendrel plus courtes; car quand le trait n'aura pas besoin d'être bien profond, vous pourrez vous en procurer avec des bouts de ressort de montre que vous maintiendrez droits, en serrant le bord opposé à la denture entre deus lames de bois dur, ou de métal aboutissant à un manche P.

J'ai déja dit que pour faciliter le passage de la scie, il faut de temps en temps la graisser avec un peu de suis: mais pour scier l'yvoire, au lied

TRAVAILLER LE Bois. 19 de la graisser ainsi, il faut la mouiller

souvent avec de l'eau, elle passera

beaucoup mieux.

La hache est un instrument que tout le monde connoît & sçait manier à la hache, de peu-près. Il faut qu'elle soit emman- du sermoir. chée solidement afin que le coup soit plus sûr, & avoir soin de lui refaire le tranchant quand il est usé, de peur qu'elle ne glisse sur la piece, & qu'elle ne vous blesse en se jettant. de côté. Appuyez le bois que vous voulez hacher sur un bloc de bois debout, qui soit élevé de dix-huit pouces ou environ; & si vous travaillez dans un endroit où vous ayez à ménager le plancher ou le carrelage, coupez votre bloc un peu plus court, & au lieu de le poser à nud, mettez dessous un coussin de peau rempli de cendre ou de fable, ou bien un rouleau de nattes qui rompe le coup & qui l'empêche de causer un ébranlement considérable.

La plane du Tourneur en chaises communes est encore un outil qui ne sera point inutile dans votre laboratoire, il vous servira sur-tout pour ébaucher des pieces longues, qu'il

Bij

faudra arrondir: vous les appuyrez contre quelque point fixe, qui ne soit pas bien élevé au-dessus du sol; vous vous pencherez sur l'autre bout ayant la poitrine garnie d'un morceau de planche retenue par une ceinture, & vous travaillerez la partie la plus près de vous: la planche qui sert ainst de plastron ne doit point être unie, mais au contraire pleine de hachures, pour empêcher que la piece ne glisse, & si vous vous sentez trop géné en amenant la plane jusqu'à vous, éloignez la piece de rencontre en attachant dessus un tronçon de quelque bois tendre & léger, qui se présente debout.

La plûpart des Menuisiers, dans ce pays-ci, hachent leur bois avec un fermoir sur le manche duquel ils frappent à coups de maillet; ils appuyent le bout de la piece contre la griffe ou crochet A de l'établi, ils l'assujettissent avec un valet; ils enlévent le bois le plus près qu'ils peuvent du trait qui les guide, & s'ils craignent les éclats, ils approchent le valet de l'endroit où ils ont affaire; ou bien ils préviennent ces accidents par quelTRAVAILLER LE BOIS. 21 ques coups de scie qui tranche le fil du bois.

Il y a des fermoirs plus étroits, pour creuser dans le bois, en réservant les côtés; & quand il s'agit de fouiller quelque gorge arrondie, on employe des gouges de différentes grandeurs. Vous assortirez donc votre établi de fermoirs, de cifeaux, & de gouges, trois où quatre de chaque espece, & de différentes largeurs depuis quatre jusqu'à dix-huit lignes. J'entends par fermoirs un ciseau dont les deux faces s'inclinent également l'une vers l'autre pour former le tranchant. J'appelle ciseaux proprement dits ceux qui ont une face droite, que les ouvriers appellent la planche, & l'autre inclinée par le bout pour former un biseau. Les gouges sont des especes de fermoirs dont le tranchant est courbe cet outil est ordinairement droit dans toute sa longueur; mais il est commode d'en avoir quelques-uns qui soient pliés par le bout, les uns en dessus, les autres en desfous, pour fouiller des gorges cin-

Les pieces de bois qui ont beau-

coup de largeur, comme les planches, ne s'ébauchent guére avec le fermoir à moins qu'il n'y ait quelque nœud à faire fauter, ou quelque inégalité trop faillante; on se sert plus souvent d'un grand rabot nommé rifflart, ou d'un autre qui est plus petit & qu'on appelle demi - varlope. Le fer de ces deux outils a le taillant un peu arrondi; l'affût est fait d'un bois dur & pesant; quelquesois même on le garnit en dessous d'une semelle de fer, pour lui donner plus de masse & pour empêcher qu'il ne s'use promptement contre les nœuds & les iné galités du bois brut.

Quand le bois est ébauché il est question de le corroyer, c'est-à-dire de le dresser, de l'unir, de le mettre de largeur & d'épaisseur, & de donnes à toutes ses faces l'inclinaison ou la polition qu'el'es doivent avoir entre elles suivant l'usage auquel on desti-

ne la piece.

Maniere de

Le Menuisier se sert pour cela d'un dont le fer est large & le taillant droit, & dont le bois qui est dur & lourd, est dressé en dessous avec us

grand foin. Quand les pieces font petites, il les dresse avec un outil qui a les mêmes qualités, mais qui est moins grand & qu'il appelle varlope à onglet: & quand les faces sont fort larges, il achéve de les unir avec un petit rabot dont le taillant est droit,

& qu'il fait mordre à petit fer. Il faut commencer par dreffer ainsi, une des principales faces & s'affûrer, avant toutes choses, qu'elle n'est point gauche, c'est-à-dire qu'elle est toute entiere dans un même plan; l'ouvrier à qui l'habitude a donné un coup-d'œil juste, prend la piece par les deux bouts, la tient devant lui dans une situation horizontale, & en inclinant un peu la face qu'il veut examiner, il regarde si dans toute la longueur l'un des deux bords est également élevé au-dessus de l'autre. Si vous avez peine à en juger de cette façon-là, couchez la piece sur l'établi, mettez sur chaque bout une régle qui ait environ quinze pouces de longueur, & placez l'œil dans le plan qui passe par l'une des deux; vous verrez aisément si l'autre s'y trouve aussi, auquel cas vous serez sûr que la face de la piece est bien dressée.

Cette vérification étant faite vous tracerez à la régle une ligne droite fur un des bords; & alors vous déciderez quel angle vous voulez que la face de retour fasse avec celle que vous venez de dresser. Si c'est un angle droit, (ce qui arrive le plus souvent) vous vous munirez d'une équerre fixe Q. Si c'est tout autre angle, vous aurez une fausse équerre R, dont les branches sont mobiles entre elles avec frottement, comme celles d'un compas; & vous lui donnerez l'ouverture qui convient à votre dessein. Il seroit encore mieux d'échancrer une petite planche suivant l'angle que vous aurez déterminé: vous n'aurez point à craindre que cette équerre se dérange: vous ferez donc agir la grande varlope, ou la varlope à onglet sur cette nouvelle face en présentant souvent votre équerre d'un bout à l'autre, jusqu'à ce qu'elle vous fasse connoître que ces deux côtés font arrangés entre eux comme vous le voulez.

Ces deux faces étant dressées & disposées entre elles comme il convient, vous réglerez leur largeur avec

Vous réglerez avec le trusquin l'épaisseur de part & d'autre comme vous avez réglé la largeur; & en faifant agir la varlope sur la quatrieme face, vous n'aurez autre chose à faire qu'à atteindre ces deux derniers traits. Dans le cas où la piece est fort large, le trusquin n'y peut point attein-

dre; alors on prend la largeur avec un compas en une ou plusieurs foisi on la marque par deux points for éloignés l'un de l'autre, & en plaçan une régle sur les deux, on trace une

ligne paralléle à l'autre rive.

J'ai supposé que la piece à cost toyer avoit quatre faces, mais il peul arriver qu'elle en ait davantage, ou qu'elle n'en ait que trois; dans l'ul & dans l'autre cas, le trusquin & la fausse équerre peuvent vous conduire au but, pourvû que chaque face soit également large dans tout fa longueur. Si cependant ces face étoient en grand nombre, la plus pe tite erreur dans le maniement de co outils, se multipliant d'autant, pro duiroit une derniere face qui fero fensiblement plus ou moins large qui les autres ; il n'appartiendroit qui une main très-adroite & bien excl cée, d'arriver justement à l'égalis par cette voie: vous y parviendre plus aisément, de la maniere su vante.

Quand vous aurez dressé les des premieres faces & formé le premie angle de six, par exemple, que vo

TRAVAILLER LE BOIS. 27 voulez faire sur le pourtour de la piece de bois; vous couperez les deux bouts de celle-ci, de maniere, que leurs plans soient à l'équerre avec la longueur: vous y tracerez deux exagones de même grandeurs & dont les fix côtés soyent égaux entre eux; & vous ferez répondre un de leurs angles, justement à celui que forment entre elles les deux faces que vous aurez dressées; alors vous n'aurez plus qu'à faire agir la varlope en afsujettissant chacune des faces au côté du polygone auquel elle répond de part & d'autre.

Supposons maintenant que cette piece au lieu d'avoir la forme d'un prisme, dût être une pyramide exagone tronquée; vous commenceriez par en arrondir le pourtour, suivant les circonférences des deux cercles, l'une plus grande, l'autre plus petite, tracées avec le compas sur les deux plans qui terminent la longueur: vous traceriez à la régle une ligne d'un bout à l'autre; vous dessineriez des exagones dans vos deux cercles, ayant foin que chacun d'eux eût un angle répondant à la ligne dont je

viens de parler. Après cela vous couperiez le bois conformément à ces deux figures, & vous auriez la pyramide à six faces, que je prends ici

pour exemple.

Si cette pyramide ne devoit point être tronquée, il faudroit commencer par lui donner la forme d'un cône, ce qui se feroit beaucoup mieux sur le tour que de toute autre maniere. Il faudroit aussi, par le même moyen, marquer une ligne circulaire vers les deux tiers de la hauteur du cône; ensuite ayant divisé cette circonsérence & celle de la base en six parties égales qui se correspondent par autant de lignes droites prolongées jusqu'à la pointe, vous n'aurez plus qu'à applanir les arrondissemens compris entre ces lignes, & vous aurez une pyramide non tronquée à six saces égales.

Vous comprenez sans doute parces exemples, comment il faudra procéder pour corroyer une piece de bois avec autant de faces qu'il vous plaira, foit qu'elles ayent une largeur égale d'un bout à l'autre ou non; il ne s'agit plus maintenant que de vous

TRAVAILLER LE BOIS. 29 dire comment on travaille sur chacune de ces faces. Ce qu'on y fait le plus communément, ce sont des seuillures, des champfrains des rai-

nures, des coulisses. La feuillure est une échancrure, qui se fait sur l'épaisseur du bois, comme a c b , Fig. 3. Le plus souvent les Maniere de deux faces ac, bc, sont à angles droits; façonner le d'autresfois elles font un angle ob-qu'il est cortus: on enléve le bois acbd, avec royé. une espece de rabot que les Menuisiers appellent guillaume, dont le fer, qui a le taillant droit, occupe toute l'épaisseur de son bois : vous l'appliquerez d'abord sur la parcie d 1 seulement; & en le guidant avec le bout des doits appuyés au-dessous de b, vous le ferez mordre en allant vers ac, sans y atteindre tout-à-fait; ensuite vous le ferez agir dans l'autre sens, Pour creuser jusqu'en bc, après quoi Vous le remettrez comme il étoit d'abord pour le faire avancer jusqu'en ac; vous ferez bien de marquer d'abord avec le trusquin sur les deux bouts du bois, les lignes ac, cb; par à vous serez sûr que votre seuillure dera également profonde d'un bout à l'autre.

Feuillure.

30

Campfrain.

Le champfrain est un applatisse-ment étroit que l'on fait naître en abattant l'angle que font entre elles deux faces plus larges; on le régle par deux traits de trusquin, & on enléve le bois avec la varlope ou avec un plus petit rabot, toutes les fois que le champfrain se fait entre deux lignes droites, & que rien n'empêche l'outil de passer d'un bout à l'autre. Dans les autres cas on se sert d'une rappe demi-ronde, d'une lime pour adoucir, & d'un racloir pour achever d'unir le bois; alors la largeur du champfrain se régle à la vue, ou bien on trace deux traits avec un compas de Menuisier, dont on fait glisser l'une des deux branches contre une des faces du bois, tandis que l'autre en traînant, marque une ligne paralléle au bord, sur l'autre face.

Je n'employe sur les bois de nos machines que des moulures sort simples, parce qu'étant presque tous couverts d'une peinture ou vernis, ils en sont plus susceptibles des enjosivemens qu'on y peut faire avec des couleurs différentes, & avec le cuivre qui imite l'or en seuilles. D'ailleurs

cela coûte moins en façons, & les instrumens en font plus faciles à effuyer, foit qu'ils ayent été mouillés ou que la poussière s'y soit mise.

Moulure:

Autour d'une tablette, par exem-Ple, je me contente presque toujours de faire régner un quarré avec un arrondissement que les ouvriers ap-Pellent quart de rond. Il ne faut que deux outils pour former cette mou-Jure ; le premier est un rabot que les Menuisiers appellent feuilleret, il a une Joue ou guide qui s'applique en f Figure 4, tandis que son fer qui a le taillant droit, agit sur la partie e, & sorme le quarré. L'autre est encore un rabot qui se nomme mouchette: il n'a point de guide; son taillant occupe toute la largeur de son bois; qui est comme lui arrondi en creux: avec cet outil on enléve l'angle Igh, & l'on acheve le quart de rond.

Autour d'une caisse ou d'un piédestal, on peut rapporter un des deux couronnemens représentés par les Figures 5 & 6. Le premier est com-Posé d'un demi-rond k, entre deux quarrés i, l, & d'une gorge ou congé

m. Votre bois étant corroyé comme ABCD, vous préparez un patron découpé suivant le profil de votre moulure; vous l'appliquerez succes-fivement aux deux bouts de votre bois, & vous tracerez avec un crayon. Cela étant fait vous formerez le quarré i, avec le feuilleret comme cidessus; ensuite avec un outil qu'on nomme bouvet à joue, & un guillaume, vous emporterez la partie Cl, & vous abatterez les angles na, avec la mouchette, pour donner la forme au demi-rond. Vous ferez la gorge m, avec un rabot rond qui a une joue pour le conduire, & qui se nomme congé parce qu'il fait cette espece de creux qui se nomme conge en terme d'Architecture.

L'autre couronnement représenté par la Figure 6 est composé d'un demi-rond k, entre deux quarrés i, l, & d'un talon renversé p, avec un quarré q audessous. Sur un morceau de bois corroyé comme le précédent & tracé par les deux bouts, enlevez toute la partie E, en forme de feuillure, avec le bouvet à joue & le guillaume; continuez d'enfoncer la par-

TRAVAILLER LE Bois. 33 tie F, pour faire le quarré q; faites de même le quarré i; emportez encore avec le guillaume le triangle G, en faisant un champfrain suivant la ligne lq; vous vous fervirez ensuite Pour le demi-rond & pour le bas du talon, d'une ou de plusieurs mouchettes, & vous finirez par creuser la Partie p, avec un ou plusieurs rabots ronds.

La Fig. 7. vous représente encore un autre couronnement plus petit que les précédens. Emportez successivement les parties de bois renfermées dans les lignes ponduées, & suivant l'ordre des chifres 1, 2, 3, 4, en vous servant du seuilleret & du guillaume, & ensuite du rabot rond

& de la mouchette.

Au bas d'une caisse ou d'un piédestal, quand la piece n'est pas bien grande, je me mets souvent qu'un quart de rond ou une doucine entre deux quarrés. Pl. II. Fig. 8 & 9, en Observant de faire le quarré d'en bas plus fort que celui d'en haut : d'autresfois j'interromps la doucine par un petit quarré, & je la couronne par une demi baguette, comme dans

Dans les Leçons de Physique, & dans la troisseme partie de cet ouvrage, vous apprendrez par inspection des figures, comment j'ai chantournés les contours, qui ne doivent être ni arrondis au tour, ni poussés au ra-bot; vous pourrez les imiter ou les changer, suivant votre goût; mais ayez toujours en vûe de les affortis à la position à la figure, & au jeu des pieces auxqu'elles ces bois ser-vent de supports. Faites entrer aussi en considération la solidité ou stabilité que cela peut procurer à la machine: par exemple, si c'est une base que vous avez à faire, ne la chantournez pas dans un quarré, si elle peut approcher de la figure triangulaire ; parce qu'avec celle-ci elle pourra porter sur trois points, qui l'empêcheront toujours de vacilles. Evitez aussi de faire entrer dans votre chantournement un grand nombre de

TRAVAILLER LE BOIS. 35 petites parties, qui rendent un dessein presque toujours mesquin & de mauvais goût. Une belle simplicité coûte moins de travail & a plus de graces.

Vous commencerez par tracer vo- Chantouxtre dessein, sur un carton ou sur une nement. feuille de gros papier que vous découperez ensuite; vous l'appliquerez fur la piece que vous voulez chan-tourner, & vous l'y arrêterez avec des Petites masses de cire molle de distance en distance: vous le tracerez avec un crayon sur le bois, en suivant exactement le bord du patron; après quoi vous le releverez. Otez ensuite tout le bois qui est hors du tracé, en commençant par les plus grosses parties que vous enléverez avec la scie à tourner, si la piece n'a qu'une médiocre épaisseur, ou avec le fermoir, la gouge & le ciseau, si elle est trop forte; après cela vous atteindrez le trait avec la rape, la lime bâtarde & le grattoir.

Si la piece chantournée est une planche ou tablette autour de laquelle vous voulez faire régner une moulure, vous commencerez par en dé-

cider le profil: supposons que ce soit celui de la Fig. 11, vous ouvrirez le compas de Menuisier de saçon que les pointes ayent l'écartement a b, vous en appuyerez une en c, & vous ferez porter l'autre en a, sur la tablette; & en traînant ainsi cet instrument tout autour de la piece, vous aurez un trait paralléle au bord extérieur que vous marquerez bien en suite avec un crayon, ou avec une

plume & de l'encre.

Ensuite avec des ciseaux de différentes largeurs & des gouges de différentes courbures, vous enfonceret le trait peu-à-peu jusques en d, & vous en léverez toute la partie a b e d; après cela, sur le plan ravalé de, vous tracerez encore avec le même compas ouvert de la quantité ce, une autre ligne paralléle au bord extérieur & qui régne sur tout le chant tournement; en suivant ce dernies trait comme vous avez fait le premiet & avec les mêmes outils, vous enléverez toute la partie cefg: ce qui étant fait, vous fouillerez la gorge entre les deux quarrés, & vous arrondirez ce qui est au-dessous de fg.

## TRAVAIL LER LE BOIS. 37

Quand vous aurez coupé le bois le plus proprement qu'il vous sera possible, avec les ourils que je viens d'indiquer, vous acheverez de l'unir de peau de chien de mer, moins rudes les uns que les autres, & pliés suiles vous les ferez agir. Les limes bâtardes, vous serviront austi sur-tout pour les arrondissemens qui se présentent par la convexité; mais en unissant ainsi le bois, il faut bien prendre garde d'effacer les angles, sont viss.

différemment sur deux sens; c'est-à-dire sur sa largeur & sur son épaisseur, vous ferez deux calibres; vous en appliquerez un successivement sur les deux faces opposées pour tracer le chantournement, & vous enséverez de suite avec des outils convenables, tout le bois qui se trouvera hors du dessein entre ces deux traits. Après quoi vous appliquerez l'autre calibre sur ces deux faces chantournées, pour régler pareillement par deux traits,

Il y a des cas où le bois doit être percé à jour & évidé suivant quelque dessein, cela se fait ordinairement aux pieces qui ont beaucoup de largeul avec une médiocre épaisseur: le bois en est moins sujet à se tourmenter, & l'ouvrage a l'air moins lourd. On commence par marquer à l'encre ou au crayon, le bois qu'on veut en lever, par un trait que l'on suit avec la scie tournante, si la piece est sorte; ou avec une scie de marqueterie elle est petite & mince : & quand le bois est enlevé, on r'agrée avec la rape, la lime, la peau de chien de mer, le grattoir même, les bords de l'ouverture que l'on a faite. On peut même pratiquer un champfrain si on le juge à propos, pour en di minuer l'épaisseur apparente.

Les rainures à jour se font de mê Rainures & me, avec la scie de marqueterie el suivant deux traits paralléles du trus quin, ou deux lignes tirées à la re gle, & espacées au compas, on r'agrée aussi avec la lime & avec

peau de chien de mer.

epuliffes.

Quand les rainures ne sont poiss

## TRAVAILLER LE Bois: 39

à jour, & qu'elles peuvent se faire avec un bouvet à guide ou avec le guillaume, guidé par deux lignes tirée au trusquin, elles en sont toujours bien mieux saites: mais quand cela ne se peut pas, il saût les souiller avec un ciseau mené à la main, & régler leur prosondeur avec un calibre qu'on a soin de présenter souvent d'un bout à l'autre.

Nous avons certaines rainures qui font circulaires : celles qui doivent être à jour s'ouvrent avec une petite scie tournante, qu'on fait passer sur deux traits concentriques tracés avec le compas. Pour celles qui ne font Point à jour, quand elles sont tout le tour d'un cercle, on les fait sur le tour; ou bien on tranche les bords avec un compas à verge, qui porte un pointe tranchante, & on l'évide ensuite avec un ciseau de largeur con-Venable. Le compas à verge Fig. 12. est composé d'une tige quartée de ser ou d'acier, à l'un des bouts de la-quelle il y a une pointe fixe avec un manche au-dessus; & d'une boîte de métal qui glisse d'un bout à l'autre de la verge, & sous laquelle on adapte

des pointes de différentes formes, ou des porte-crayons, suivant l'usage qu'on en veut faire. Cet outil se trouve tout fait chez les Marchands de Quinquaillerie; il est très-utile dans un laboratoire. Les Menuissers en font de plus grands avec du bois, pour traîner un rabot circulairement, ou dans certaines parties cintrées.

Quand la rainure reçoit une piece qui glisse dedans, suivant sa lon gueur, elle se nomme coulisse, & alsez souvent les deux bords sont creu sés en-dessous, de saçon qu'elle s'és largit vers le fond ; la piece qui glisse dedans est taillée en queue d'aron de, de maniere, qu'en glissant, elle ne peut pas fortir: pour creuser ainst les deux côtés de la coulisse, vous vous servirez d'un ciseau pour ôter le plus gros du bois, & vous acheve' rez avec un outil qu'on nomme écoua ne; c'est une espece de lime dont taille est sillonnée, & qui coupe peu-près comme un rabot, il y en à de différentes formes & grandeurs; on ne s'en sert guére que sur le bos de fil. Voyez la Fig. 13.

Il faut faire la coulisse avant de

taillles

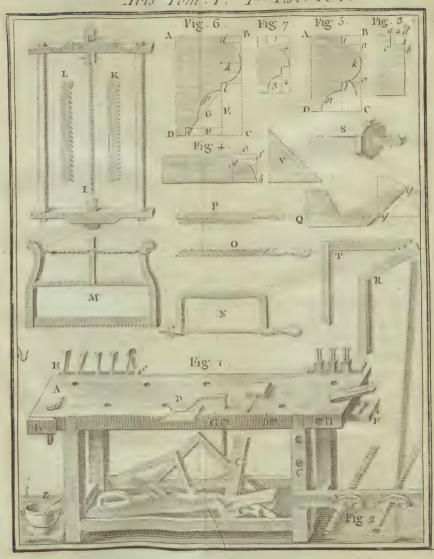



TRAVAILLER LE Bois. 41 tailler la queue d'aronde qui doit y entrer, & quand on veut que celle ci glisse avec frottement, pour s'arrêter à l'endroit où on la met, il sussit le Plus souvent de la refendre de quelques pouces sur sa largeur, & d'écarter un peu les deux parties avec un petit coin qu'on met dans l'angle, afin qu'elles fassent ressort contre les côtés de la coulisse.

## Outils du Tourneur.

DANS la construction de nos machines, certaines pieces ont besoin d'être façonnées sur le tour, avant que d'entrer dans l'assemblage; si elles se font chez vous, il est nécessaire que votre laboratoire soit pourvû des Principaux outils du Tourneur: voici ceux dont je prévois que vous aurez besoin.

Le tour commun à pointes, est le tour à composé de deux poupées A, B, Figure 14. de quelque bois ferme & bien sain, comme le chêne, le noyer, le hêtre, &c. de cinq à six pouces d'équarrissage sur neuf pouces de hauteur. Faites forger les pointes avec

Tome I.

une queue coudée, comme C, & une vis en d; & quand la piece sera limée faites passer cette partie à travers l'épaisseur de la poupée; & ayant dirigé Ce obliquement, de façon que la tête réponde au bout de la face antérieure de la poupée, vous la ferez entrer dans le bois de toute son épailseur, & vous serrerez fortement l'écrou quarré, que vous mettrez sur la vis d: il est bon que les pointes soient acérées & trempées par le bout; ne les faites point trop menues; le bois tendre se décenteroit; elles seront assez bien proportionnées, si elles forment un cône d'un pouce de hauteur dont la base ait neuf à dix lignes de diamétre.

Il faut à ces poupées un support pour appuyer & conduire les outils; c'est ordinairement une barre de bois D, de neuf à dix lignes d'épaisseur; elle est soutenue par deux barreaux quarrés E, E, qui passent à travers les poupées & qu'on arrête avec des vis de pression, comme F; chacun de ces barreaux porte une sourchette dans laquelle on fait entrer la barre de passe d'autre, & on la fixe avec une vis

TRAVAILLER LE BOIS. 43

qui la presse. La barre, comme vous voyez, peut s'avancer & se reculer, suivant la grosseur de la piece à tourner; & comme il faut qu'elle se hausse & se baisse aussi suivant le diamétre de la piece, vous en aurez plusieurs de différentes largeurs, qui porteront l'outil plus haut ou plus bas.

Les poupées doivent être portées dondement; & l'une des deux au doit être mobile, pour s'approcher & s'éloigner de sa pareille, suivant la longueur de la piece qu'on

Veut mettre sur le tour.

On satisfait à ces conditions, en établissant sur deux montans bien arcboutés ou scéllés par les deux bouts dans quelque mur, deux jumelles GG, gg, en bois de chêne de cinq à six Pouces d'équarrissage, sur cinq à six Pieds de longueur, bien corroyées & assemblées parrallélement à dix-huit lignes de distance l'une de l'autre; chaque poupee a une queue plate, qu'on fait passer entre les deux jumelles, & qui les dépasse en-dessous de cinq à six pouces, avec une rainure à jour les des deux jumelles. Jour qui reçoit une clef Hou h: par ce moyen la poupée glisse en avant &

en arriere, & s'arrête ou l'on veut-La piece tourne par le moyen d'une corde qui fait au moins deux tours dessus, qu'on tire par un hout avec une pédalo & qui est relevée par une perche I, faisant ressort. La corde peut être de boyaux ou de chanv. mais si elle est de cette dernie pece, il faut la choisir bien fuffisamment torse, & proporti sa grosseur à celle de la piece que l'on fait tourner; car si elle est trop groffe, elle s'usera bien vîte, & opposera beaucoup de roideur: pour l'usage le plus commun, elle doit avoir deux lignes ou deux lignes & demie tout

Avec le tour à pointes, il faut se réserver la liberté de placer la corde où l'on veut sur-toute la longueur du morceau. Ainsi il ne faut sixer ni la perche ni la pédale : celle-ci étant sormée en équerre se traîne où l'on veut : il y a même bien des Tourneurs qui n'ont qu'une simple barre avec un T au bout, pour l'empêcher de tourner sous le pied. De quelque maniere qu'on fasse la pédale, il faut toujours qu'elle air quatre à cinq pieds de lor-

au plus de diamétre.

geur.

TRAVAILLER LE BOIS. 45

Vous ferez la perche d'un bois roide & qui conferve son ressort; le frêne est très-bon pour cet usage, ainsi que l'érable: il faut qu'elle ait sept à huit pieds de longueur, deux pouces & demi de diamétre à son plus gros bout, & qu'elle aille en diminuant comme le bois de brin se trouve naturellement ; vous l'applatirez seulement un peu en-dessus avec la plane, afin qu'elle pose mieux sur le support L; vous ferez au plus gros bout de la perche un trou pour passer librement un gros clou que vous artacherez sous une poutre ou une solive du laboratoire: à deux pieds & demi de distance en avançant vers les poupées, vous attacherez au plancher un support comme L, dans lequel la perche puisse aller à droite & à gauche, pour porter la corde où vous voulez qu'elle foit.

Quand on veut mettre une piece de bois sur le tour, il saut commencer par la centrer, c'est-à-dire, placer les pointes de maniere que sa circonférence dans toute la longueur tourne le plus rondement qu'il est possible. Quand la piece est menue, cela

se fait aisément à vue d'œil, & pas tâtonnement: pour celles d'un gros volume vous ferez un trait de compas à chaque bout; & s'il se trouve beaucoup de bois en quelque endroit qui n'ait pas pû être compris dans ce cercle, vous le retrancherez avec la hache ou avec la plane, après quoi vous placerez les deux pointes dans les centres marqués avec le compas.

Maniere de

Les bois communs qui sont tendres tourner les se coupent presque toujours avec des bois tendres. Outils dont le taillant semblable à ce lui du fermoir, (hors qu'il est plus fin ) est formé par des plans également inclinés de part & d'autre. Le Tour neur nomme ciseau celui qui a le taillant droit, & il en a de deux fortes, & de chaque sorte plusieurs de différentes largeurs, il appelle planes, ceux dont le taillant fait angle droit avec la longueur comme au chiffre 1: Pl. II. & il nomme cifeaux ceux ou · le taillant est de biais comme au chiffre 2. Ces outils servent à unir le bois dans les parties droites, à couper le bois perpendiculairementà l'axe pour former des quarrés, &c. Le Tourneur dresse & ébauche sur

TRAVAILLER LE BOIS. 47 le tour, avec une autre espece d'outil, qu'on nomme gouge, désignée par le chifre 3. il est creux en forme de goutière, & le tranchant est arrondi plus ou moins suivant la grandeur de l'outil; on se sert de la gouge pour creuser des gorges & les parties rentrantes des doucines, des talons ren-Versés., des culs de lampe, &c. A ces trois sortes d'outils, le Tourneur en bois tendres en joint quelquesois un autre qui est pointu (4) & à biseau qu'on nomme grain d'orge: il s'en fert Pour enfoncer un filet, & nétoyer certains angles, fur-tout quand il tra-Vaille sur le bois pris en planche, comme lorsqu'il veut faire le pied ou a patte d'un guéridon

Ces fortes de pieces, qui font larges, & qui n'ont presque point de longueur, seroient dissiciles à touner entre deux pointes, parce qu'on ne sauroit où placer la corde, & que d'ailleurs la barre fort éloignée des poupées, ne seroit point un support assez solide, & ne pourroit pas guider l'outil sur la face du plateau où l'on a le plus à faire. Voici comment on s'y prend en pareil cas: on prépare une espece de bobine M, qui a une face large & droite, garnie de quelques pointes, avec un tourillon de trois ou quatre pouces de longueur au centre. Le plateau étant arrondi avec la scie tous nante, suivant le trait du compas, le bois étant mis d'épaisseur, & les deux faces étant dressées au rabot, on se perce au centre & on les fait entre une peu à force sur la bobine M, de maniere qu'il pose bien de par-tout fur la face. On enléve la barre D, & on place le tout ensemble entre 1es deux pointes du tour, & la corde sur la partie m.

On se sert pour support de la ma chine représentée à la lettre N. C'est un bout de planche de chêne, de l'épaisseur qu'il faut pour passer entse les jumelles du tour, & qui est perces vers ses deux extrémités pour don ner passage, 1°. à un barreau quarre qui porte un morceau de planche bois debout, d'un bon pouce d'e paisseur, & de la haureur convent ble pour atteindre à la pointe de poupée; 2°. à une c'ef o, qui sert fixer ce support quand on l'a mis dans la position qu'on veut qu'il ait. Il es aile TRAVAILLER LE BOIS. 49

aisé de voir que la piece n, peut devenir paralléle à la face antérieure du Plateau, & donner au Tourneur la fa-

cilité de travailler cette piece.

Plus le bois est tendre, plus il faut avoir soin d'aiguiser les outils pour le couper; sans cela on a bien de la peine à l'unir & à le tourner rond. Le Tourneur ainsi que le Menuisser doit avoir près de soi une meule de gagne-petit, qu'il fasse aller avec le pied, ou bien un grès de bonne qualité, dont la face supérieure soit droite, & élevée comme P, à trois pieds de hauteur: le grès est tel qu'il le faut quand il n'est ni trop tendre ni trop dur; sil est trop tendre, il se creuse tout d'un coup, & l'on ne peut plus s'en servir, pour les taillans droits; s'il est trop dur & qu'il ait le grain trop sin, il he mord point affez vîte fur l'acier, & l'on perd beaucoup de temps. Il faut mouiller le grès très fouvent ainque les autres pierres à aiguiser; fans cela le métal les empâte pour ains les les autres pierres à aiguiser; ainsi dire, & l'outil ne fait plus que glisser dessus. Après le grès, sur-tout s'il a le grain un peu gros, vous adoucirez le taillant, en le frottant légérement des deux côtés avec cette elpece de pierre à aiguifer que les ouvriers appellent queue: il faut la choifir comme le grès, lui conferver les
deux grandes faces bien droites, &
arrondir les angles fur un grès pour
donner le fil à l'intérieur des gouges.

Ce n'est point assez pour tournes rondement, que les outils coupent bien; il faut encore que la piece fasse plusieurs tours, chaque fois qu'on abaisse la pédale: par conséquent ne faut point placer la corde fur une partie bien grosse; car vous verret que si elle embrasse seulement un cy l'indre de deux pouces de diamétre, pour le faire tourner deux fois, il fau dra que le bout de la pédale chemine de plus d'un pied; & le Tourneur ne peut guére l'abaisser de plus haut sans se géner: vous ferez donc bien quand la piece sera trop grosse, de com mencer par former une place plus menue pour placer votre corde, afin qu'à chaque coup de pédale, la même partie du bois se présente au moins trois fois à l'outil.

Pour les bois qui se coupent à la

TRAVAILLER LE BOIS. 51 gouge & au cifeau, comme l'aulne, le tilleul, le noyer, le chêne, &c. vous tiendrez le support presqu'aussi haut, que la partie la plus élevée de la piece, car il faut que ces outils tant soit peu inclinés du côté du manche se présentent dans la tangente de la zone circulaire fur laquelle on les fait agir. La gouge qui passe la premiere, se tourne un peu de côté & fillonne le bois en l'approchant de la forme qu'on veut lui donner; le profil dessiné de grandeur naturelle doit être sous vos yeux, & vous le suivrez avec deux sortes de compas X, P. Avec celui dont les branches sont droites, vous prendrez les distances entre les différentes parties du dessein, & la longueur de chacune; avec celui dont les branches sont courbes, vous en mesurerez les diamétres. Enfin avec le compas d'épaisseur représenté à la lettre Q, vous mesurerez les Parties enfoncées & les parties faillantes du profil d'un plateau, dont vous Voudrez figurer la face. Vous aurez foin que ce compas soit fait de manieque l'œil ou le clou autour duquel tournent les branches, partage en E ij

deux parties bien égales, la distance Q q: sans cela la mesure prise avec les deux branches courbes ne seroit point rendue sidélement par l'ouverture des deux autres.

Vous ne suivrez votre dessein qu'en gros avec les gouges, excepté dans les endroits creux & arrondis, où il n'y a que cette espece d'outil qui puisse al-ler. Dans les parties droites ou convexes, c'est le ciseau qui doit finis: celui-ci se présente comme la gouge, un peu incliné & dans la direction de la tengente; il faut prendre peu de bois à la fois, faire agir le taillant par son milieu; & quand on le fait avances de droite à gauche ou de gauche à droite sur la longueur de la piece, il faut bien prendre garde que l'angle de cet outil ne s'engage dans le boiss car il feroit des entailles que vous auriez bien de la peine à effacer.

Quand vous aurez à tourner plufieurs pieces assujetties à une même longueur, comme les rais d'une roue, des piliers ou des balustres, pour assembler deux pieces parallélement entre elles, vous serez bien de préparer une espece de calibre R, composé

TRAVAILLER LE Bois. 53 d'une régle de bois échancrée au milieu avec deux pointes de fer, qui vous donnent d'une maniere fixe, Par leur écartement, la longueur que vous voulez observer. Vous pourrez aussi assujettir les tenons à une même grosseur, en les diminuant sur le tour, jusqu'à ce qu'ils passent entierement dans un trou que vous aurez fait à une planche mince, avec la méche, ou la tarriére, qui doit per-

cer ceux de l'affemblage.

Les pieces qui sont trop pesantes pour être tournées au pied, se tournent à la roue; il faut seulement y ajouter une poulie par un bout pour recevoir la corde sans fin. Si c'est un plateau de guéridon, ou quelque chose de semblable, vous le monterez sur une bobine semblable à M, qui portera une poulie de quatre pouces de diamétre vers le bout m. Quand à la roue j'en donnerai la construction dans les avis sur la XX°. Leçon, troisieme partie.

Si vous voulez percer une piece longue, suivant son axe, percez-la percer le bois sur le tour de la maniere suivante. Soyez muni d'une suite de méches

comme V, de plusieurs grosseurs, & de longueur convenable à votre des fein. Si c'est pour du bois tendre, il faut qu'elles soient faites en cuilles? comme celles des Tourneurs en chair ses communes; si c'est pour de l'yvor re ou du bois dur, comme le buis, le gayac, l'ébéne, &c. elles seront mieux si elles font taillées en langues de carpes. Centrez la piece que vous voulez percer, entre deux pointes, & faites lui à chaque bout un biseau court. Enlevez une de vos poupées à pointe, & mettez en sa place une pou pe à lunette comme S. Cette poupée n'est pas si épaisse que les autres; en place de la pointe, elle à une échan crure vis-à-vis de laquelle on arrête la lunette savec une vis à tête, grob se comme le petit doit, qui a son écrou à oreilles par derriere. La lu, nette est une semelle de bois dur qui a un trou champfrainé par-devant, conformément au biseau de la piece; vous ferez donc tourner celle-ci en' tre la pointe & la lunette, & vous présenterez en poussant la plus petite de vos méches dans le trou de la point te, qui reste à découvert au milieu de

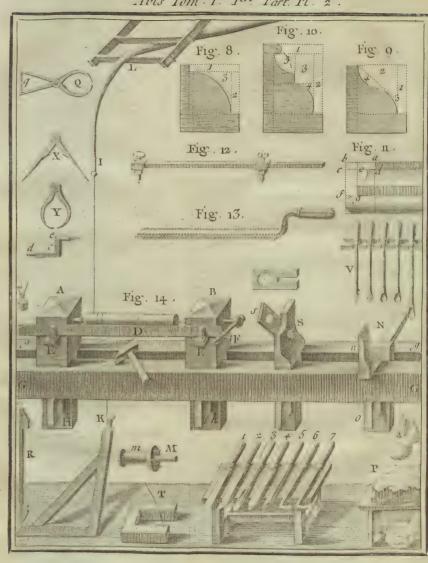



TRAVAILLER LE BOIS. 55 la lunette; ayant soin de la retirer de temps en temps pour vuider le copeau & pour la graisser avec un peu de suis. Quand vous aurez percé la piece à peu-près jusqu'au milieu de sa longueur, vous la retournerez & placerez l'autre bout dans la lunette; & vous ferez agir la méche par ce côtélà, jusqu'à ce que vous rencontriez le trou que vous avez fait par le premier bout. Cela étant fait, vous prendrez une plus grosse méche, assez longue, que vous passerez d'un bout à l'autre, en faisant toujours tourner la piece; & vous continuerez ainsi en prenant des méches plus fortes, jusqu'à ce que le trou ait acquis la grosseur que vous voulez qu'il ait.

Il peut arriver que vous ayez à tourner des plateaux de grand diamétre, & dont le rayon excéde la hauteur de vos pointes: s'il ne s'en faut que de quinze ou dix-huit lignes, vous pourrez élever vos poupées, sur deux morceaux de bois de même épaisseur & ouverts en fourchettes comme T. Mais alors il faudra avoir des cless moins larges que celles qui servent ordinairement en H, h. C'est pourquoi vous

Eiv

ferez bien de laisser les queues de vos poupées longues de sept à huit pouces, avec des cless fort larges, pour les cas ordinaires; afin que quand vous serez obligé de mettre des hausses, les cless puissent encore avoir une certaine largeur.

Le tour en l'aire Tout ce qu'on ne peut travaillet entre deux pointes se tourne en l'air, c'est-à-dire au bout d'un arbre qui présente la piece comme isolée, ce qui met le Tourneur en état de la façon-

ner sur toutes les faces.

La piece principale du tour en l'air est donc un arbre de ser doux (AB, Pl. III. Fig. 15.) bien dressé sur le tour; la partie du milieu est taillée à pans & garnie d'une bobine de bois pour placer la corde quand on tourne à la perche, & d'une poulie C, pour recevoir la corde sans sin, quand on tourne à la roue. Les deux parties D, E, sont cylindriques; la derniere est terminée par une moulure élevée de trois lignes coupée quarrément des deux côtés avec un tourillon qui porte cinq ou six gros pas de vis, pour y attacher la piece que l'on veut tourner. Après l'autre partie cylindrique

D, il y a une gorge ronde, semblable à celle d'une poulie, & ensuite deux ou trois vis de différens pas dont chacune a cinq à six lignes de longueur.

L'arbre est porté par deux poupées F, G, de chêne, de noyer, ou de quelque autre bois ferme & peu sujet à se fendre : la premiere n'a que dixhuit à vingt lignes d'épaisseur par le haut, & elle est ouverte par une echancrure d'environ deux pouces en quarré, avec une rainure à chaque Joue pour recevoir un collet de cui-Vre ou d'étain qui doit affleurer la face antérieure de la poupée. Ce collet représenté plus en grand à la lettre H, est formé de deux pieces qui ont chacune neuf à dix lignes d'épaiffeur; elles sont échancrées au milieu, pour embrasser bien justement la partie E de l'arbre, & de maniere cependant qu'elles ne se joignent pas tout à fait l'une à l'autre: la partie D est reçue dans un pareil collet, ajusté de même à la poupée G; & tous deux font recouverts & contenus par des bandes de fer, qui s'ouvrent & se ferment à charnieres, ou qui entrent sur des vis attachées aux poupées, avec

des écrous à oreilles par dessus; la bande de fer & la piece supérieure de chaque collet sont percés au milieu, & le trou est un peu évasé par en haut, afin qu'on puisse introduire de temps en temps un peu d'huile sur la partie de l'arbre qui tourne dans le collet.

de l'arbre qui tourne dans le collet. La poupée G, derriere son collet? est creusée quarrément pour laisser del cendre la partie de l'arbre comprise entre D & B. Cette cavité qui est plus longue que large s'appelle la Caisse: les parois des côtés ont des rainures à jour, avec des clavettes qui descen' dent de quelques lignes plus bas que l'arbre, & qu'on fait remonter avec un coin pour les faire porter contre lui, quand il en est besoin; car ces clavettes ont un centre de mouve ment dans la joue opposée de la caisse. Quand on fait monter la premiere elle entre dans la gorge d; & si la poupée Fest avancée, jusqu'à la mou lure ou portée qui est en A, l'arbre tourne dans ses collets, sans avances ni reculer; la piece qu'on a attachée au bout tourne de même, & l'on peut la façonner rondement sur toutes les faces, en dedans comme en dehois; mais si la clavette i étant abaissée, on porte le coin sous la 2e. ou la 3e, alors celle-ci un peu échancrée en demi-rond, s'applique à l'un des pas de vis de l'arbre, qui s'imprime dans le bois, & l'arbre avance & recule en tournant, suivant le pas sur lequel il porte: la piece qui est au bout en A fait la même chose, & en tenant l'outil ferme contre elle, on y forme des silets semblables à ceux de la vis, sous laquelle on a poussé la clavette.

Les deux poupées avec l'arbre peuvent se placer entre deux jumelles, comme celles du tour commun; le même banc peut servir successivement aux deux tours; cependant il est plus commode de les avoir séparés; auquel cas, je vous conseille de choifir pour le tour en l'air, un fort établi de quatre à cinq pieds de longueur dans lequel vous ouvrirez une rainure à jour propre à recevoir les queues des poupées : la même table bien affermie, vous servira à tourner les métaux, soit au tour en l'air, soit avec des poupées à pointes dont je parlerai dans la fuite.

Avec le tour en l'air, on ne se sert

point des outils plats ou courbes dont le taillant est affilé de loin, comme pour le tour ordinaire dont j'ai parlé ci-devant, parce qu'on n'y travaille guére que des bois durs, qui se coupent pour ainsi dire en grattant : on se sert d'outils à biseau, & on en a de toutes sortes de formes, & de largeurs, tant pour travailler en creux que pour façonner extérieurement: je ne citerai ici que ceux qui sont les plus nécessaires.

Outils du

Il faut des taillans droits comme tour en l'air. 1, Figure 16. & des taillans courbes comme 2; parmi ceux-ci, il en faut dont la courbure soit rentrante comme 3; pour travailler dans le creux, on a besoin d'outils coudés par le bout & où ces trois especes de taillans se retrouvent comme 4, 5, & 6. Les grains d'orge droits & coudés comme 7 & 8 sont encore nécessaires, pour rendre nets les angles rentrants; & quand on veut arrondir ou applanir des cavités, on le fait commodément avec des outils formés comme 9 & 10.

Outre ces outils, il en faut aussi d'autres, qu'on appelle peignes pour

## TRAVAILLER LE Bois. 61

former les filets des vis tant intérieurement qu'extérieurement: pour ces derniers le peigne est droit comme 11, & pour les autres il est de côté comme 12. Les dents de ces peignes doivent être espacés comme les filets de la vis, qu'on fait porter sur la clavette; c'est-à-dire qu'il en faut avoir autant de paires, qu'il y a de vis de différents pas sur l'arbre.

J'ai déja dit qu'avec ces outils on coupe le bois en le grattant; au lieu de les tenir élevés dans une tengente, qui approche de la ligne horizontale, comme je l'ai dit de ceux avec lesquels on tourne le bois tendre, on les présente horizontalement, mais dans un plan qui passe Par l'axe de rotation, en les tenant appuyés de fort court sur un support qu'on puisse faire tourner au tour de la piéce.

Ce support i, Fig. 15. est com- support du Posse de deux parties principales l, tout en l'aire R; la premiere est un morceau de bois debout de quatre à cinq pouces de largeur, & de deux pouces & demi d'épaisseur par en bas, assemblé à tenons & collé dans un bout de plan-

che de même largeur, sur environ six pouces de longueur. La seconde est une planche de chêne qui a au moins quinze lignes d'épaisseur, ou-verte en fourchette sur une longueur de quatre pouces & ravalée à demie épaisseur dans la fourchette, pour loger la tête quarrée d'une vis L, grobse comme le doigt. En l est une au tre vis dont la tête aussi quarrée elt noyée en dessous dans l'épaisseur de la planche & sur laquelle entre le support i, avec un écrou à pans pardessus, que l'on serre & qu'on l'âche, par le moyen d'une clef M. La piece K placée sur la rainure des jumelles ou de l'établi s'arrête par-dessous avec un écrou à oreilles qui pousse devant lui une forte rondelle de fer enfilée fur la vis L; & la piece i, tournée convenablement vis à vis de l'endroit où l'on veut faire mordre l'outil, s'arrête comme je viens de le dire, avec l'écrou à pans qu'on fait tourner; & afin que le bois sur lequel il porte n'en soit point endommagé, on le garnit d'une piece de métal percée au milieu, qu'on noye dans l'épaisfeur.

## TRAVAILLER LE Bois. 63

Quand les pieces qu'on veut monter sur le tour sont larges, & qu'il n'y a point d'inconvénient à les percer au centre, on y fait un trou un peu plus petit que la vis A, & l'on y forme des silets de vis avec un tarraud de fer ou d'acier N, qui est emmanché comme une tarrière: ce tarraud comme vous le voyez par la figure, est un peu en dépouille vers ie bout, asin de creuser peu à peu le filet; & il est limé à trois pans sur sa longueur, asin que les filets ainsi coupés entaillent le bois plutôt que de le resouler simplement.

Si l'on ne doit pas percer la piece qu'on veut monter sur le tour, on visse sur l'arbre un morceau de bois pris en planche & d'une épaisseur convenable: on en forme une especede boîte O, que les Tourneurs appellent mandrin, & dans laquelle ils sont entrer un peu à force, & de la prosondeur de deux ou trois lignes, le morceau sur lequel ils ont à travailler; le cormier, l'alizier, le poirier sauvageon sont les meilleurs bois pour faire des mandrins; il saut en avoir de toutes grandeurs

& en nombre suffisant. Quand la pie ce est trop grande pour entrer dans un mandrin; on dresse bien la face de celui-ci, & on l'attache sur la face postérieure de la piece avec trois

Maniere de en l'air.

Le Tourneur pour former des mou façonner le lures, peut imiter circulairement tous les profils du Menuisier; & s'il veut procéder en régle, il faut qu'il re tranche, comme lui, successivement toutes les parties du bois, que j'ai dé signées par des chiffres dans les sigu res de la planche I I. & qu'il fasse de même pour tous les autres profis qu'il pourra imaginer. Comme le Me nuisier a des rabots à moulures, le Tourneur peut aussi se faire des ou tils dont le taillant soit profilé de telle ou telle maniere; mais cela ne peut être d'usage que sur les bois durs, & pour de petites moulures qui aient peu de membres.

Si vous travaillez en creux, vous couperez le bois en allant du centre à la circonférence : vous réglerez les différentes parties de la cavité par le moyen du compas P que vous y in troduirez, & dont l'ouverture vous

fera

TRAVAILLER LE BOIS. 65 fera rendue au dehors par celle des branches p, pourvû que l'œil du com-Pas soit justement au milieu de sa longueur : quand à l'épaisseur de la piece, vous en jugerez par un autre com-pas que j'ai désigné par les lettres Q q, Planche II.

Ce que vous trouverez peut-être plus difficile à faire sur le tour, ce sera de donner la forme exactement sphérique à un morceau de bois ou d'yvoire; vous pourrez y parve-nir de la maniere suivante. Commencez par tourner un cylindre dont la hauteur soit égale au diamétre : divilez sa longueur en deux parties égales par un trait circulaire marqué bien légérement avec la pointe du grain orge: faites entrer le cylindre jusqu'à cette marque dans un mandrin dont la cavité soit bien centrée, & tournez la partie qui reste au dehors en forme d'hémisphére, en y présentant de temps en temps un calibre de messure, fait d'une lame de cuivre ou defer blanc échancrée suivant un trait de compas.

Quand vous aurez formé ce premier hémisphére, vous le ferez en-

Tome I.

trer bien juste dans un autre mandrin dont la cavité soit bien appropriée à sa convexité, & que vous frotterez un peu avec de la craie asin que la piece y tienne mieux; & vous tournerez alors l'autre hémisphére comme vous avez tourné le premier, mais à petit fer, asin de ne point faire sauter le

morceau hors du mandrin.

Vous vérifierez ensuite la sphéricité de la piece, en la replaçant dans le mandrin hémisphérique, de maniere qu'un des diamétres de son équateur, devienne l'axe de la nouvelle rotation; car si elle est exactement sphérique, toute la partie qui est hosse du mandrin tournera rondement viste-vis la pointe du grain d'orge, en quelque endroit que vous la présentiez; sinon cet outil emportera ce qu'il y a de trop, & vous ferez simme chose pour l'autre partie.

J'ai dit plus haut comment on doit disposer l'arbre du tour, lorsqu'on dessein de former des filets de vis à la piece que l'on tourne. Toutes les sortes de bois n'y sont pas propresi il ne saut pas qu'ils soient bien tendres, ni filandreux, mais qu'ils ayent

TRAVAILLER LE BOIS. 67 assez de consistance pour se couper nettement, & ne point s'égrainer sous le peigne: le bois de gayac, la gre-nadille, le buis, l'ébene, l'alisser, le cormier, le poirier, font propres porter la vis, & l'yvoire par destout. Supposez donc que vous Vouliez joindre deux pieces en les Viffant l'une sur l'autre; vous commencerez par faire le filet à celle des deux, qui fera la plus importante, afin que si vous manquez la proportion, la perte tombe fur celle qui vous coûtera le moins à recommencer. S'il vous reste à faire, par exemple, la vis extérieure, vous commencerez par Mettre de groffeur la partie qui doit porter le filet; & cette grosseur doit cere égale à la largeur qu'auroit l'autre piece, si l'on abattoit ses filets; enfuite, avec le grain d'orge, vous creuserez un sillon circulaire contre la partie où doit finir la vis; & puis ayant mis la clavette pour faire tourner l'arbre sur sa vis, vous présentele peigne & vous le ferez mordre peu à peu jusqu'à ce que le filet soit bien formé.

Vous essaierez cette vis dans la pie-

ce qui doit la recevoir, & si elle se trouve encore trop grosse, vous en gratterez un peu les filets avec la face du grain d'orge, & vous y applique rez de nouveau le peigne, pour creil fer & refaire les angles; vous continuerez ainsi jusqu'à ce que les deux vis se conviennent parfaitement:

Maniere de faire des vis de bois, avec des filières.

On fait aussi des vis avec des bois moins durs & plus communs que ceux que j'ai nommés ci-dessus; avec du noyer, par exemple, du charme, du hêtre, &c. mais alors on se sert de filiéres & de tarrauds qu'on peut ache ter chez les Quinquaillers, qui tien nent magasin d'outils pour les Me nuisiers & pour les Tourneurs; ils en ont pour faire des vis depuis trois le gnes jusqu'à un pouce, ou même un pouce & demi de diamétre; les files de vis qu'on fait avec ces filiéres! sont plus gros que ceux qui se for au tour, parce que le bois qu'on fait passer, ayant peu de consistance en comparaison du buis & des autres bois durs, il est nécessaire de conser ver plus d'épaisseur aux parties is lées: & comme des bois tendres greneroient si l'on ne faisoit que les gratter avec un outil à biseau, il y a dans la filière en bois, une espece de ciseau dont le taillant est très-aigu & qui forme les filets en enlevant le

La filière en bois, Figure 17, est composée de deux planchettes attachées l'une sur l'autre avec deux vis, asin qu'on puisse les séparer quand il en est besoin; toutes deux sont percées à jour au milieu, & leurs trous se correspondent: dans l'un des deux il y a cinq ou six pas de vis bien sormés; l'autre qui est lisse intérieurement est plus grand que le premier de toute la hauteur du filet, comme s'ila vis ayant été sormée d'abord dans tous les deux on l'eût ensuite essacée dans celui-ci.

Dans l'épaisseur de la planche Q dont le trou est tarraudé, on a incrusté un quarré d'acier R, dont le bout creusé sous un angle de 60 degrés, & limé par dehors en champfrain fort allongé, produit un taillant très-aigu qui a la forme d'un V, ce qui est cause qu'on a nommé ce ser l'v de la siliére: il est placé de saçon que le dos & l'angle du taillant, se rencontrent

fur la premiere arrête de l'écrou formé dans la planchette, & tout au près, il y a une entaille qui s'étend jusqu'au bord de la même planchette, pour donner issue au copeau: celle qui recouvre n'a pas besoin d'être aussi épaisse; c'est assez qu'elle ait trois

ou quatre lignes.

Quand vous voudrez faire usage de la filière en bois, vous tournerel un cylindre S auquel vous réserverez une tête: vous lui donnerez un diamétre presque égal à celui du trou non tarraudé de la planchette la plus mince, de façon qu'il y entre aisément. Ensuite sur une longueur de trois ou quatre lignes, vous diminuerez la grosseur du bout de maniere qu'il entre pareillement dans le trou tarraudé de la filière, pour servir de guide; après quoi vous tournerez à la main, de gauche à droite, votre morceau de bois dans la filiére & la vis se fera.

Le même Marchand qui vous vendra la filiére, y joindra un tarraud femblable à celui qui est représenté à la lettre N, & dont le pas sera assorti: vous vous en servirez pour formes l'écrou de votre vis dans un morceau de quelque bois ferme, comme le cormier oul'alizier: vous le percerez pour recevoir le bout de l'outil qui, ayant la forme d'un cône tronqué, entrera en tournant & en formant de plus en plus le filet. Vous ne tournerez pas toujours du même fens, mais alternativement à droite & à gauche; & vous finirez par faire passer le tarraud entiérement, d'un côté à l'autre du bois.

Quand votre écrou & votre vis setont formés, vous achéverez la tête de celle-ci comme vous le jugerez à pro-Pos, si elle en doit avoir une. Ordinairement on la tourne en boule écrafée avec une gorge T, & on l'applatit ensuite des deux côtés. Quand à pecrou vous le remettrez sur le tour pour dresser l'une des faces, & figurer autre: vous taillerez le pourtour t à pans ou en rosette. Si la piece où la vis doit entrer n'étoit point propre à être tarraudée, soit que le bois sût trop tendre, ou qu'il n'eût point affez d'épaisseur, vous seriez l'écrou u séparément avec un bois convenable, & vous l'incrusteriez ensuite dans l'épaisseur de la piece, ou bien vous le collerez en dessous.

Maniere de de bois sans filiere.

Dans les avis sur la IX°. Leçon, faire des vis je dirai en parlant de la vis d'Archimedes, comment on doit s'y prendre pour faire sur le tour, une vis de bois trop grosse pour être faite à la filie re; mais il pourroit arriver, que vous ne pussiez pas même la tourner: dans ce dernier cas, voici comment vous en viendrez à bout : je suppose que ce soit une vis pour une presse & qu'elle ait trois ou quatre pouces de diamé-

> Choisissez pour cela un morçeau de bois de quartier, de charme, de hêtre, de noyer, ou d'orme femelle bien sain, & sans nœuds: faites-en un cy lindre de la grosseur & de la longueur convenables à vorre dessein, en réser vant à l'un des bouts une tête dans laquelle vous puissiez faire un trou de tarriere pour passer un boulon de fer; divisez le pourtour de ce cylindre en autant de parties égales qu'il vous plaira, par exemple en 8, par des lignes paralléles à l'axe, comme dans la Figure 18. où je n'en ai pû faire

TRAVAILLER LE BOIS. 73 voir que la moitié par les chiffres 1,

2,3,4.

Ensuite ayant mis le cylindre entre les deux pointes du tour, marquez avec un crayon ou avec la pointe du grain d'orge autant de cercles, comme a b paralléles entr'eux & à la base du cylindre, que vous voudrez faire de Pas de vis sur la piece: chaque zone comprise entre deux cercles en contiendra un. Si c'est une vis destinée à serrer quelque chose, la zone sera afsez large si elle donne au filet de la vis une inclinaison de six degrés vers Paxe, comme c d. Vous tracerez donc cette derniere ligne avec un crayon, de maniere qu'à la premiere division elle soit élevée de ; audessus de la base ce, à la seconde division de 2/8, à la troisseme de 3/8, à la quatrieme de noitié de la largeur de la zone, & ainsi de suite, sur le reste du pourtour, jusqu'au point a, & vous continuerez de même de tracer cette ligne fur toutes les autres zones.

Consiédrez cette hélice comme la crête du filet de votre vis; & tracez en une semblable, qui partage en deux parties égales, les intervalles

Tome I.

que ses révolutions laissent entre elles, en la distinguant avec de l'encre, ou par une couleur différente de celle de la premiere; vous ferez passer la scie sur toute cette derniere hélice; & asin que le trait soit également profond par-tout, vous ferez une marque sur la lame de la scie, pour ne la

point laisser entrer plus avant.

Ce trait de scie réglera la hauteut du filet, dont la coupe doit être un triangle équilatéral ou à peu-près. Vous couperez donc le bois en pente de part & d'autre, depuis la ligne qui représente la crête du filet jusqu'au fond du trait de scie, & vous vous servirez pour cela, du ciseau de Menuisier; pour achever de rendre le bois uni & l'épaisseur du filet égale dans toute son étendue, vous pour rez mettre la piece entre deux pointes sur le tour, & en la faisant toute ner, suivre le pas de vis, avec des rapes, des limes, de la peau de chien de mer, &c.

La vis étant faite, il faudra formet les filets de l'écrou, dans la piece ou elle doit entrer; vous y parviendres avec l'outil dont je vais parler. Pre-

TRAVAILLER LE BOIS. 75 nez un morceau de chêne de quartier; tournez en un cylindre tel que seroit votre vis, si l'on en supprimoit les filets. Emmanchez-le par une de les extrémités, comme une tarriere Fig. 19. Sur les quatre derniers pouces de l'autre bout, tracez une hélice semblable à celle que vous avez suivie pour faire les filets de votre vis & Passez y de même un trait de scie; au bout de cette hélice, en venant du côté du manche, faites une mortaise qui traverse le cylindre diamétralement, & chassez-y à force un grain d'orge bien aiguisé, dont le tranchant fasse un angle semblable à celui du filet de la vis, & dont la pointe ne d'ésaffleure le bois que d'une demi-ligne.

Cette espece de tarraud étant ainsi préparé, vous ferez le trou de l'écrou de telle grandeur qu'il puisse y entrer aisément; & sur le bord opposé à celui de l'entrée, vous attacherez d'une maniere solide une lame de laiton, dans une situation un peu oblique, asin qu'elle puisse être reçue dans le trait de scie qui précéde le ser: au moyen de ce guide, l'outil tracera dans l'intérieur du trou un filet espa-

Gij

cé comme celui de la vis, & en pouf fant le fer de plus en plus pour le faire mordre davantage, vous parviendrez à le rendre assez profond pour la recevoir & la laisser passer librement, moyennant un peu de favon avec lequel vous frotterez le bois.

Assemblage des pieces préparées en bois.

Lorsque le Menuisser & le Tourneur ont façonné les pieces d'une machine, il est question de les y joindre par des assemblages; il y en a de deux sortes: dans les uns on se réserve le pouvoir de les démonter, & pour cela on employe des vis, des cless, des chevilles qu'on puisse repousser; dans les autres on joint les pieces à demeure, en les collant, ou en les arrêtant avec des chevilles qui se perdent dans l'épaisseur du bois; dans tous, il y a presque toujours des mortaises, des trous, des tenons, ouquelque partie qui en tient lieu.

Souvent une seule planche n'a point assez de largeur pour remplir les vues du Menuisser; il en assemble plusieurs à plat-joint, avec de la colle, ou bien à rainure & languette: dans l'un & dans l'autre cas, mais sur-tout dans le premier, il faut que les rives soient bien dressées à la varlope; & quand on les a collées l'une à l'autre, il faut les tenir serrées jusqu'à ce que la colle soit séche; il y a pour cela un outil que l'on nomme sergent: s'il vous manque, vous y supplérez, en mettant votre assemblage sur deux pieces de bois dressées & garnies de mentonnets entre lesquels vous le ser-

rerez avec des coins.

Pour l'assemblage à rainure & languette, il y a deux outils qu'on nom-Ine bouvets apairés, parce qu'on les à par paires, & qu'ils travaillent l'un Pour l'autre: ce sont deux rabots à guides mobiles, dont on fait avancer le fer plus où moins sur la piece où doit creuser: celui qui fait la rainure porte en dessous une languette, qui entre dans le bois avec le fer qui accompagne, & ne le laisse avancer que jusqu'à une certaine profondeur. Celui qui fait la languette, a le fer ouvert en fourchette, & enleve le bois des deux côtés, jusqu'à ce que le fer touche par le fond de la fourchette qui ne coupe point.

Avant de faire agir ces deux outils,

on dresse bien une des rives du bois, tant par le côté que par le dessus, & on fouille la rainure à peu-près au milieu de l'épaisseur de la planche: ensuite on arrête le guide du bouvet à languette, de maniere que la fourchette du fer, se trouve distante du bord dressé, autant que l'est la rainure à l'autre piece: & si le fer, faute d'être assez large, a laissé du bois sus l'une des deux rives à côté de la languette, on l'enleve avec le guillaume; & pour faciliter l'assemblage & rendre le joint plus parfait, on se sert du même rabot pour arrondir un peu l'arrête de la languette & les deux bords intérieurs de la rainure.

Dans les ouvrages ordinaires de menuiserie, où l'on peut prévoir que les pieces se démonteront un jour, on ne colle point les languettes dans les rainures; mais dans nos machines nous n'usons point de cette précaution; nous collons toujours les joints pour en être plus sûrs; & asin de contenir les pieces plates, sur-tout si elles sont minces, je les sais encore en

boîter par les deux bouts.

Pour cet effet on corroye deux pie

TRAVAILLER LE BOIS. 79 ces dont la longueur égale la largeur de celles qu'un veut emboîter: on les fait de même épaisseur qu'elle, avec une largeur proportionnée à la grandeur du tout; on fait d'un bout à l'autre sur l'une des rives une rainure de quatre à cinq lignes de profondeur, & qui occupe le tiers de l'épaisseur du bois au milieu: cette rainure se regle Par deux traits de trusquin, & se creuse avec un petit bec-d'âne; sur les deux bouts & au milieu de la longueur, on continue de creuser la rainure pour faire deux mortaises d'un Pouce de profondeur : cela étant fait On dresse les deux bouts de la piece à emboîter, & avec le trusquin on marque sur les deux saces de part & d'autre un trait à un pouce de distance du bord. On ravalle le bois du tiers de son épaisseur des deux côtés avec le guillaume, en suivant les traits dont le viens de parler; il en résulte une languette dont l'épaisseur est égale à la largeur de la rainure faite à la piece d'emboîtement. On présente l'une à l'autre, & l'on marque avec la pointe du compas l'endroit des tenons qu'on réserve, en réduisant par-tout ailleurs

Giv

la languette à quatre lignes de hauteur: tout cela se fait avec une scie à petites dents; on ragrée un peu avec le ciseau, & quand on a fait aux embostures tout ce qu'il faut pour les mettre bien en joint, on les assemble à demeure en les collant, & même en chevillant les tenons, si la piece est forte.

La précaution d'emboîter les pieces plates ne réussit qu'autant que celles-ci sont faites avec du bois bien sec; car s'il ne l'est pas quand on l'assemble, il se retirera en se séchant, & les joints manqueront, ou bien la piece s'ouvrira par une ou plusieurs sentes. Quand la piece est assemblée & emboîtée, il y a toujours quelque chose à saire aux deux faces, pour assert toutes les pieces aux endroits des joints; cela se fait avec un rabot de bout; c'est un outil dont le ser moins incliné qu'aux autres prend peu de bois à la sois.

Les autres assemblages du Menuisier, se sont à tenons plats & à mortaises, ou à queues d'aronde, ou bien à plats joints avec de la colle; dans les uns comme dans les autres, il faut que les pieces soient taillées avec

mesure.

TRAVAILLER LE BOIS. 81

Il est d'usage de faire la mortaise avant le tenon, & vous ferez bien de vous y conformer, parce qu'en cas d'erreur, il est plus facile de remédier à un tenon manqué qu'à une mortai-se mal proportionnée. Si le bois est corroyé quarrément (c'est le cas le plus ordinaire) vous réglerez par des points avec le compas, la hauteur, la longueur & la distance des mortaises, & vous les marquerez par des traits de trusquin sur la longueur, & avec une Pointe guidée par le triangle T, Pl. I. fur la largeur. Vous tracerez du même trait la place des mortaises sur les pieces qui doivent se répondre dans affemblage, en les mettant sur l'établi à côté les unes des autres sous le triangle; & si la mortaise doit être à jour, c'est-à-dire percée d'un côté à l'autre du bois, il faudra avec le même triangle faire régner le trait sur les quatre faces de chaque piece, pour avoir la longueur de la mortaise sur la face opposée, & vous en marquerez encore la largeur avec le trusquin.

C'est avec le bec-d'âne qu'on fouille les mortaises, en mettant le biseau en avant, & en amenant toujours le copeau vers soi, afin qu'il se dégage dans le vuide qui a été fait précédemment: le bois s'enleve ainsi par couches, de trois à quatre lignes d'épaisseur; & quand la mortaise est creusée à moitié, si elle doit être percée à jour, il faut alors la reprendre par l'autre côté. Après le bec-d'âne, on prend le ciseau pour ragréer les joues & pour achever d'atteindre le trait du

trusquin.

Les tenons se tracent comme les mortailes avec le trusquin & le trians gle ; on se sert d'une scie à petite voie pour couper les arrasemens, & si le bois est bien de fil, on fait sau' ter avec le ciseau celui des deux cô; tés du tenon : sinon , on le refend avec une scie qui a les dents un peu plus grandes que la précédente. Cont me on réserve un peu de bois pleis après les mortaises qui sont sur les bouts, on a foin de diminuer d'un demi-pouce la largeur du tenon, assi que la partie où l'on fait le retranche ment puisse affleurer le bout de celle où est la mortaise.

Vous essaierez chaque tenon dans sa mortaise, pour voir s'il remp<sup>lit</sup>

TRAVAILLER LE Bois. 83 bien, si les arrasemens joignent de Par-tout, & quand l'assemblage devra se faire quarrément vous le vérifierez avec une équerre désignée par la lettre V, Pl. I. après quoi vous pourrez arrêter l'affemblage, foit avec des chevilles, soit avec de la colle, s'il ne doit jamais se démonter: mais quand vous employerez des chevilles, commencez par percer les deux loues de la mortaife; faites entrer enfuite le tenon, & marquez la place du trou avec une pointe que vous infinuerez par celui que vous venez de faire, non en l'appuyant pour faire un point, mais en la traînant tout au tour du trou, pour tracer un petit cercle: puis ayant retiré le tenon, vous le percerez un peu exentriquement, en tirant vers l'arrasement, afin que la cheville qu'on y mettra, le fasse approcher davantage Ne faites jamais le tenon trop fort sur son épaisseur, il feroit fendre le bois; vous ne risquez rien en le tenant un Peu large, parce que par-là, il ne Peut forcer que sur le bois debout qui résistera.

Dans certains cas où les pieces à

joindre sont fort épaisses, au lieu d'un tenon on en fait deux séparés par un vuide, & on leur prépare deux mortaises séparées par une cloison: cela s'appelle assembler en fourchette. Il faut, de même qu'aux assemblages simples, régler les mortaises avec le trusquin & le triangle; on les souille avant de faire les tenons, qui s'arrasent & se resendent à la scie, comme je l'ai dit ci-dessus.

Quand on affemble des pieces à moulures pour former des encadre? mens, cet assemblage se fait ordinal rement en quarré, les bouts qui se joignent ont leurs faces inclinées de quarante cinq degrés à la longueuf du bois, ce que les ouvriers appellent onglets; on les trace suivant le bord q q d'une espece d'équerre désignée par ces lettres à la Planche I, en te nant le guide Q q appuyé contre la rive intérieure de la piece : & on les coupe avec une scie, qui n'a point de voie, & dont les dents sont fines, en réservant un tenon plat à l'une des deux qui doivent se joindre, pour en trer juste dans une mortaise qu'on fait à l'autre.

TRAVAILLER LE Bois. 85

Si l'encadrement ne se fait pas sur un quarré, alors ce n'est plus le même onglet; il faut le prendre avec la fausse équerre, ou le déterminer en décrivant sur une seuille de papier ou de carton un polygone qui ait autant de côtés, que la piece qu'on veut encadrer, & faire la pente du bord

q en conséquence pour tracer.

Fort souvent ces pieces à moulures ont peu d'épaisseur, & alors au lieu de les assembler à tenons & mortaile Par les bouts, on se contente lorsqu'elles sont bien ajustées, de les coller des sont bien ajunces, qu'on veut orner, avec quelques clous dépingles dont on ôte les têtes; & le lendemain, on entaille avec la scie Partie la plus faillante & la plus épaisse de l'onglet, & on remplit ce trait avec une languette collée, qu'on appelle pijon.

affemblage en queue d'aronde (Rigure 20.) se pratique pour les pieces qui ont beaucoup de largeur, comme les côtés d'une caisse ou d'uhe boîte, &c. & cela fe fait de deux manieres. L'a plus simple, est lorsque les queues passent d'une surface à l'autre de la piece qui les re coit: alors on entaille toute l'épaile feur de celle-ci, conformément au nombre & à la grandeur des queues qu'on a faites à l'autre. On commente donc par tailler les queues, el leur donnant une longueur égale l'épaisseur du bois qui doit les rece, voir; on les refend avec la scie, on coupe les entre-deux avec le c' feau : quand ces queues sont faites! on les présente sur la rive où elle doivent entrer, & on traîne le long de leurs côtés une pointe pour mar quer les entailles, qu'on fait enco en enlevant le bois avec la scie & ciseau; la longueur des queues & profondeur des entailles, se régles avec la pointe du trusquin qu'on tra ne sur les deux faces de chaque pir ce: Dagrane coungral our c

Cet affemblage qui est très-bond très-folide, laisse cependant quelque chose à désirer : les queues qui sur versent entiérant versent entiérement, se font voit bois de bout sur une surface à bois fil; on a beau raboter cette partic elle est toujours de deux couleurs, l'assemblage saute aux yeux : il y

TRAVAILLER LE BOIS. 87 un maniere de sauver cet inconvénient, c'est de n'y employer que les  $\frac{2}{3}$  ou les  $\frac{3}{4}$  de l'épaisseur du bois, & de loindre le reste en onglet; c'est ce qu'on appelle assembler à queues couvertes: cela est un peu plus dissicile, mais l'ouvrage en est plus propre.

Quand vous voudrez pratiquer cetle maniere d'assembler, vous commencerez par travailler le bois avec un guillaume à guide, comme pour faire une feuillure; vous ferez vos queues & vos entailles au ciseau, & vous couperez en onglets les parties

que vous aurez réservées.

Les fonds des caisses se mettent à feuillures, & il faut que celles-ci loient faites avant l'assemblage; vous employerez la colle avec quelques clous d'épingles. Quand vous collelez des moulures au bas de ces caisses, faites les descendre un peu plus bas que le fond, & marquez leurs places avant de les coller, par un trait de fusquin, que vous ferez régner sur les quatre côtés.

L'assemblage des pieces tournées se tait avec des tenons ronds, que l'on colle quand on les veut joindre à demeure; j'ai dit plus haut, page 52, comme on régle la grosseur & la longueur de ces tenons: on peut si l'onveut en faire des vis, & tarrauder les trous qui doivent les recevoir. Ou bien si les machines sont grandes, on peut y rapporter des tenons en vis, qu'on serre avec des écrous de bois par-dessous, ou par derriere les pieces qu'ils traversent; outre que cela fait un assemblage solide, on a encore l'avantage de pouvoir le démonter, pour la facilité du transport.

La colle & la maniere de l'employer.

La colle dont vous ferez usage pour le bois est celle qu'on connoît sous le nom de colle forte; c'est celle des Menuissers, mais vous y mettrez moins d'eau qu'eux, afin qu'elle ait un peu plus de corps: vous la préparerez au bain-marie, comme les Ébénistes. Pour cet esset vous aurez un petit poëlon de cuivre rouge, & une marmite de fer plus prosonde que lui, dans la quelle vous entretiendrez de l'eau chaude: vous mettrez votre colle en petits morceaux dans le poëlon avec de l'eau, & quand elle sera tout à fait sondue, vous vous en servirez avec un pinceau de poil rude, qui ne soit pas

TRAVAILLER LE BOIS. 89 pas plus gros que le doigt. Voyez la

Planche I. à la lettre Z.

Vous employerez toujours la colle fort chaude, & vous ferez bien encore de chauffer les furfaces que vous Voudrez joindre, avec un feu de co-Peau, & de les gratter avec un pointe, afin que la colle s'y attache davantage; cette derniere précaution est absolument nécessaire pour les bois durs, encore avec cela, a-t-on bien de la Peine à les faire tenir.

Quoique le bois ait été travaillé Maniere de avec soin avant l'assemblage, on est d'unir le bois encore obligé de le nettoyer après & après l'assem-de ragréer les endroits qui ne sont pas blage. corrects. Premiérement il faut enlever la colle qui a été poussée en dehors & qui est restée autour des joints; ce n'est pas lorsqu'elle est encore chaude qu'il faut tenter de l'enlever, ni quand elle a eu le temps de se durcir & de se sécher, mais seulement lors qu'elle est prise en consistance de gelée; on l'ôte alors fort aisément avec le bout d'un couteau ou de quelque outil équivalent.

Une machine de grand volume avant que d'être achevée est sujette à

des coups, des chocs, des frottemens, qui enfoncent, qui déchirent le bois; sur-tout quand il est tendre, & qui même peuvent l'écorner en certains endroits. Si ces accidents sont peu considérables, on les efface sur les furfaces larges avec le rabot de bout, & ensuite avec le grattoir. Ce dernies outil, est une lame d'acier épaisse comme celle d'un couteau, mais plus large; elle est chassée à force dans un morceau de bois de bout applatti, & refendu d'un trait de scie. Il y en a de droits pour gratter les surfaces pla nes, & d'autres qui font arrondis pou aller dans les gorges (Figure 21.) lame n'a ni taillant ni biseau, elle est aiguisée quarrément, & c'est par l'un ou l'autre des deux angles viss qu'on la fait mordre fur le bois, en penchant l'outil. Dans les petites par ties, on gratte avec les outils à biseau du Menuisser ou du Tourneur, ou bien avec des fragmens de vitres nouvellement cassées.

Vous rémedierez aux écornures, par un applatissement que vous ferez avec le rabot ou avec le ciseau, & sur le quel vous collerez une piece; & quand

TRAVAILLER LE BOIS. 91 la colle sera séche, vous rétablirez l'endroit aux dépens du bois que vous

aurez rapporté.

Vous ferez aussi une recherche aux endroits des assemblages, pour assleules les tenons, & applanir tout ce qui Pourroit excéder; enfin vous ragréelez les onglets avec les rabots à moulures s'il y a beaucoup de bois à ôter; sinon, avec le ciseau & la lime. Après ces outils on n'employe plus sur les bois tendres & communs que que la peau de chien de mer, encore faut-il qu'elle soit un peu usée; car Juand elle est neuve elle est trop rude elle sillonne le bois; les morceaux qu'on prend aux oreilles & aux n'ageoires ont le grain plus fin, il les faut préférer à ceux qui viennent des autres parties de l'animal.

Sur les bois durs, & même sur le Poirier, les Ebénistes & les Tablettiers, après la peau de chien de mer usée, employent une plante qu'on nomme Presse de montagne, que les Droguistes & Marchands de couleurs vendent par paquets: la tige en est creuse, & elle a sur sa surface extérieure un grain, qui mord fort bien sur le

bois & qui le rend très-uni. Quand on l'achete elle est ordinairement fort séche; il faut la mouiller pour lui rendre de la souplesse; fans cela elle se mettroit en poussière en frottant le bois; il y a même un avantage à l'employer mouillée, car l'eau en s'infinuant dans le bois, en redresse le poil (disent les ouvriers) que l'outil à biseau a couché, on l'enléve quand il est sec, en y revenant une seconde sois, avec la presse qui n'est plus que souple.

Vous pouvez aussi employer la presse fur l'yvoire, sur la corne & sus l'écaille, pour unir, & emporter les petites inégalités ou sillons que les ou tils auroient pû y laisser; mais ni ces matieres, ni les bois durs ne rece

vront par-là le poli luisant.

Maniere de polir le bois & de le rendre luisant.

Les Ébénisses & les Tablettiers frottent leurs bois, quand ils sont travaillée, avec de la cire de bougie, qu'ils étendent en frottant sortement avec des morceaux de bois de bout taillés de la grandeur & de la figure qu'il faut, pour suivre le bois dans toutes les parties de sa surface & sur-tout dans les angles, & pour enlever tout

TRAVAILLER LE BOIS. 93 le superflu de la cire, & n'en laisser pour ainsi dire que dans les pores. Ou bien quand les surfaces sont grandes, ils étendent la cire avec un faisceau de paille de seigle, ou de joncs, bien serré d'un bout à l'autre avec une fiscelle comme le tabac, & coupé fort Près du lien. Quand ils ont enlevé toute la cire que le polissoir peut emporter, ils finissent par frotter vigoureusement leur ouvrage avec quelque morceau d'étoffe, ou d'un gros bas

de laine qui donne le lustre.

Vous pourrez suivre cette pratique pour tous les bois durs qui sont parés par quelque couleur naturelle, que la cire exalte & fait valoir; mais pour ceux qui sont destinés à être peints, gardez vous bien de les cirer; je dirai la sin de la seconde partie de cet Ouvrage, comme il faut les décorer. Vous ne cirerez pas non plus l'yvoire, hila corne, nil'écaille; mais vous les polirez en les frottant d'abord avec de la Ponce broyée à l'eau, & ensuite avec un morceau de peau de buffle & un peu d'huile d'olives & de tripoli en Poudre très-fine.

Maniere d'employer l'écaille & là

Je n'employe guére l'écaille & la corne, que pour faire des chapes aux verres, qui servent pour les expéries ces fur la lumiere, les Lunettiers cou pent la lunette qui reçoit le verre, avec un compas dont une despointes est taillée en grain d'orge; & ils sont la rainure intérieure pour loger bord du verre, avec une rosette cier, dont la circonférence est taillée en fraise: ils font tourner cette 10 fette montée sur un arbre entre deux pointes, avec un archet, & ils lui pro fentent successivement toutes les par ties du bord intérieur de la lunette, après quoi ils chantournent l'externe rieur avec une scie de marquetteries des limes, &c.

Si vous n'avez point de quoi imité ce procédé, vous pourrez vous fer vir du tour en l'air, de la manier suivante: coupez votre feuille de con ne ou d'écaille en quarré long; faite le entrer à coulisse & un peu à force fur la face bien dressée d'un de mandrins, comme il est représente A, Fig. 22. ouvrez la lunette avec grain d'orge, & tenez la un peu plus

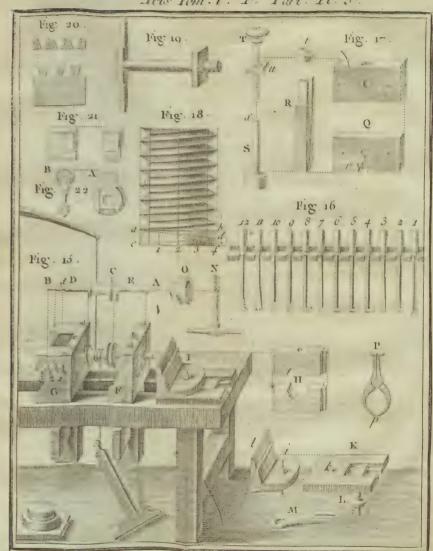



TRAVAILLER LE BOIS. 95 etroite que votre verre, formez la rainure avec un outil en crochet: ôtez la piece de dessus le tour, & avec la scie, la lime, le grattoir, donnez-

lui la forme comme en B.

La corne & l'écaille s'amollissent par la chaleur; présentez donc la piece pendant quelques minutes au-deffus d'un réchaud rempli de charbons allumés; chauffez la lunette de l'un & de l'autre côté, mais modérément, de crainte de la brûler, & quand vous sentirez qu'elle est devenue flexible, vous pousserez le verre dans la rainure, & il y sera retenu, parce que la lunette se resserrera en se resroidis-

Non-seulement l'écaille & la corne deviennent flexibles, comme je viens de le dire, mais elles s'amollissent au Point de se mouler & de se souder; s'il vous prenoit envie d'employer ces matieres, pour des montures de microscopes ou pour quelqu'autre usage, vous pouvez compter que vous en serez des tuyaux, & d'autres pieces creuses en procédant comme je vais vous le dire.

Pour faire un canon ou tuyau,

coupez la feuille de corne ou d'écaille de la grandeur convenable à votte dessein; amincissez avec la lime les deux bords qui doivent se joindre afin qu'étant l'un fur l'autre, il n'el résulte qu'une épaisseur égale à celle de la piece; amolissez cette pieco ainsi préparée dans l'eau bouillantes & lorsqu'elle sera suffisamment sou ple, tournez-la promptement sur up cylindre de fer assujetti par un boul dans un étau, & chauffé au point commencer à fondre l'écaille ou corne; couvrez la jonction des deut bords avec un autre fer également chaud & un peu creusé en gouttiese ferrez ces deux fers en les liant en fen ble par les deux bouts avec du fil fer recuit, dont vous tordrez les deut bouts réunis avec une pince; & lair sez le tout se resoidir: il en résultes une soudure, qui ne s'apperceys point quand la piece fera travaille les ouvriers, qui ont souvent de ces fortes de foudures à faire ont de gro ses pinces, de différentes formes grandeurs qu'ils font chauffer, & avec desquelles, ils serrent les parties qu'ils ont intention de souder.

TRAVAILLER LE BOIS. 97

Si vous voulez faire une piece creuse, comme un cul-de-lampe, un couvercle, une cuvette, &c. vous aurez un moule de cuivre, de la grandeur qui vous conviendra, & qui sera en dépouille comme un poids de marc; & une autre piece massive de cuivre, qui ait extérieurement la même forme, mais plus petite, afin qu'il y ait un intervalle entre elle & la piece creufe. Vous arrondirez circulairement une feuille de corne ou d'écaille, Vous la placerez fur le moule creux, & par-dessus vous mettrez la seconde piece de cuivre, & le tout sous une petite presse de fer. Vous plongerez cette presse avec ce qu'elle contient dans l'eau bouillante & à mesute que la corne ou l'écaille s'amollira, vous ferez agir la presse pour l'enfoncer dans le moule; après quoi, vous ferez refoidir le tout hors de Peau, sans desserrer la presse.

Si vous n'avez que quelques petites pieces à mouler ainsi, vous pourrez vous dispenser d'avoir une presse; il suffira de tenir pendant quelques minutes, l'écaille ou la corne dans l'eau bouillante pour l'amollir, de faire

chauffer les deux pieces du moule; & de la presser dans l'étau de votre laboratoire. L'écaille ou la corne, ainsi préparée, se travaille ensuite comme le bois ou l'yvoire.



## CHAPITRE II.

Du choix des Métaux, & de la maniere de les travailler.

ARTICLE PREMIER.

Sur le choix des Métaux.

Ous avons deux fortes de choix faire quand nous faisons entrer des métaux dans la construction de nos instrumens; non-seulement nous devons employer de préférence, celui qui est de la meilleure qualité dans chaque espece; mais nous devons encore avoir l'attention, de ne point mettre en œuvre tel ou tel métal, dans certaines circonstances ou nous pouvons prévoir qu'il fera d'un mauvais usage : car ce n'est point assez qu'une machine fasse son effet en sortant des mains de celui qui l'a faite; il faut encore qu'elle ne soit pas de nature à se détruire d'elle-même par le mauvais assortiment des matieres qui la composent. S'il faut donc abTOO

solument quelque piece de métal à une machine destinée à être touchée par du mercure, je la ferai de fer ou d'acier, parce que je sçai que tous les autres métaux s'unissent, s'amalgament avec ce liquide métallique, & qu'en les pénétrant il s'attache à leurs surfaces, ou qu'il les amollit, & leur ôte leur consistance naturelle. Je n'employerai ni le plomb ni l'étain dans un instrument, qui pour ra être exposé à des degrés de chaleur, que ces métaux ne peuvent souffrir sans tomber en fusion; j'éviteral de faire frotter le fer contre le fer, le cuivre contre le cuivre, parce que l'expérience m'a appris, que deux pie ces du même métal, s'usent davantage l'une fur l'autre, que si elles étoient l'une de fer, par exemple, & l'autre de cuivre, &c. je ne m'étendrai point cependant ici sur ce dernier choix, par ce que je pense qu'il est plus à pro-pos de garder ce que j'ai à en dire pour la troisseme Partie de cet Ouvrage, où je parlerai en détail de chaque instrument.

Je n'ai guére fait usage des métaux L'or & l'arprécieux, je veux dire de l'or ni de gent.

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 101 l'argent, dans nos instrumens de Physique. L'étain & le plomb n'y entrent pas non plus bien fréquemment; c'est au fer & au cuivre que nous avons le plus affaire; c'est donc principalement sur ces deux métaux que rouseront les avis que j'ai à donner

dans ce Chapitre.

Je ne vois pas que vous ayez besoin d'autre or, ni d'autre argent, que de celui qui est battu en feuilles très-minces, pour l'usage des Doreurs en bois, ou bien de quelques gros de ce fil trait, ou filé sur soie, dont les fabriquants de galons & les Cartisanniers font usage: il faut acheter cela chez les Batteurs & les Fileurs d'or, qui en tiennent de différentes épaisseurs & grosseurs.

Vous pourriez désirer pour la casfolette de la premiere Leçon un eolypile d'argent, & pour le pyrométre de la XIVe. un cylindre d'or &un autre d'argent tirés à la filiere; je vous conseille de vous adresser pour cela à un Orfévre, vous en trouverez dans toutes les grandes Villes, & la marque du poinçon vous répondra du titre de la matiere.

L'étain & le plomb.

Il y a dans le commerce trois sortes d'étain, sçavoir l'étain plané, l'étain fonnant, & l'étain commun; aucun de ces trois étains, n'est parfaitement pur, c'est celui de la premiere espece qui a le moins d'alliage, c'est aussi le plus doux, le plus liant; celui de la seconde espece contient du bismuth, du cuivre rouge & du zinc, c'est celui qui a le plus de consistance & qui se travaille le mieux : l'étain commun est allié avec du plomb, & quelquefois avec un peu de cuivre jaune. La quantité de plomb qu'on a mêlé avec l'étain se connoît par la marque: il doit y avoir deux marques de poinçon, sur celui qui contient un tiers de plomb, trois, sur celui qui n'en à qu'un ;. & quatre, quand n'est entre que trois livres de ce me tal sur un quintal d'étain plané.

Quand vous composerez le métal des miroirs, soit pour les télescopes, soit pour les autres expériences de catoptrique, c'est l'étain le plus pus qu'il faudra employer: sa pésanteus spécifique est à celle du plomb, comme 7 32 à 11 250, plus il approchera de ce rapport, moins il contiens

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 103 dra de ce dernier métal, qui est celui dont vous avez le plus à vous dé-

L'étain s'étend fous le marteau, & Pon en fait des feuilles très-large, de différentes épaisseurs, qui se distinguent par des numéros; les Maîtres Miroitiers qui s'en servent pour mettre des glaces au teint, en cédent à ceux qui n'en ont besoin que d'une Petite quantité; si l'on en veut davantage & à choisir, il y en a une fabrique dans la grande rue du fauxbourg faint Antoine à Paris.

Vous n'aurez pas grand choix à faire pour le plomb, le vieux vous servira egalement comme le neuf, quand il allra été refondu, fauf le déchet. Il y a actuellement dans Paris & ailleurs des fabriques de plomb laminé, & des Bureaux où il se débite; c'est ce-Jui dont vous ferez le plus d'usage; vous en trouverez de toutes épaisseurs choisir. Il faut l'examiner avant de Pemployer, pour voir s'il n'est point Pailleux, s'il n'a point de gersures ou autres défauts causés par le laminage; vous les appercevrez en pliant, ou en roulant la feuille.

MANIERE DE

l'acier.

Choisssez toujours le fer le plus doux, il se coupe & se lime plus facilement, prend un plus beau poli, & souffre qu'on le plie à froid, ce que vous ne pourriez pas faire à du fet aigre sans risquer de casser la piece vous reconnoîtrez le fer doux aux marques suivantes: il se laissera plies plusieurs fois en sens contraires, avant de se casser, à moins que la piece ne soit fort grosse, & quand il sera casse, il vous fera voir un grain menu, plus égal, plus homogène que le fer al gre, qui paroît avec de grosses parties brillantes, parsemées dans un grain plus fin.

Il faut aussi éviter les pailles & les gersures, & mettre au rebut les mot ceaux où vous en appercevrez: cett où il y en a beaucoup ont un mal vais son, & quand on a découvert fuperficie avec la lime, on apperçoit des raies noires qui vont fort avant

dans le métal.

Quand vous prendrez du fer ches un Marchand, choisissez-le de figuil & de grandeur proportionnées à l'a sage que vous en voulez faire, qu'il y ait moins à travailler, à la for

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 105 ge & à la lime, ce qui vous épargnera du charbon, & de la main d'œuvre. Si vous achetez du fer en tôle, préférez les feuilles les plus unies, les plus droites, les plus égales en épaisseur dans toute leur étendue. Si c'est du fer enduit d'étain, qu'on appelle fer blanc, y en a de plusieurs modéles; le plus grand est aussi le plus fort, prenez celui qui sera le plus propre à l'usage que vous en voulez saire, soit par ses dimensions, soit par ses autres qualités; mais quel qu'ilsoit, il faut prendre garde s'il est bien uni, & également étamé. Celuiqu'ontire d'Angleterre a un avantage sur celui de France; il est appareinment plus doux & plus ductile, car les ouvriers disent qu'il se forge mieux afroid, pour en faire des pieces creuses, ce qu'ils appellent enboutir.

Vous aurez besoin de quelques plateaux en ser coulé pour dresser vos récipients: demandez de ceux qui servent aux Chapeliers pour l'apprêt; & tâchez de les avoir droits & le plus unis que vous pourrez, asin que vous ayez moins à faire avec le grès, pour user la premiere surface qui est tou-

jours trop rude.

L'acier qui n'est qu'un fer apprêté demande aussi du choix; les Marchands en tienent de toutes grosseurs à choisir; il y en a en billes quarrées, il y en a en petits barreaux pour les burins, pour les forets; il y en a en fil rond pour les vis. Les meilleurs aciers font ceux qui viennent d'Allema gne, & d'Angleterre; mais ces der niers sont plus difficiles à manier au feu & à la trempe; quand vous aurel usé vos limes d'Allemagne, si vous ne les faites pas retailler, ou si elles l'ont été plusieurs fois, vous vous en ser virez utilement pour faire plusieurs pieces en acier; & même des outils pour tourner, qui seront très-bons.

L'acier fans la trempe ne nous rendroit guére plus de service que le set doux; c'est par cette saçon qui coûte si peu qu'on lui donne la dureté qu' le caractérise: on fait chausser le most ceau, quand il est travaillé, on sui fait prendre le rouge couleur de cerise; & quand il est dans cet état, on le plonge subitement dans l'eau froide; voilà en gros comment on trempe l'acier; mais un ouvrier expérimenté & intelligent, donne la chaus

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 107 de avec précaution, ayant égard à la groffeur de la piece, à la qualité de acier, & il la plonge de maniere à lui conserver sa figure, ce qui est afsez difficile, quand le morceau est long & large. L'acier d'Angleterre demande plus d'attention qu'aucun autre, il se brûle aisément; si la pie-ce est un peu épaisse, il saut ralentir de temps en temps le feu sur la superficie pour lui donner le temps de pénétrer jusqu'au centre; cela se fait en jettant du fable sec & froid dessus par pincées. Il faut plonger debout & fort vîte les pieces plattes & longues, afin que la matiere condensée également & en même temps de toupart, ne leur permette ni de se courber, ni de se voiler.

L'acier ainsi trempé a toute la duteté qu'il peut avoir, & le plus souvent il en a trop, ce qui le rend extrêmement cassant: des outils tranchants seroient bien tôt égrenés, s'ils étoient si durs; on modere cette duleté excessive par un recuit, c'est-àdire, en chaussant la piece modéré-

ment & par degrés.

La couleur de l'acier qui fort de la

trempe, est un blanc matte tirant sur le gris; quand on le chausse de nouveaus il commence à devenir un peu jaunés ensuite il devient d'un rouge pour pre; après cela il passe au violet bleus après quoi si on le chausse davantage, il devient gris & a perdu tout la dureté qu'il avoit acquise à la trem

pe.

L'acier revenu au jaune convient aux burins, aux ciseaux à couper le fer & le cuivre, & généralement tous les outils, qu'on fait agir sur de matieres très-dures, & dont le traff chant n'est point fort aigu: dès qu'is ont acquis cette couleur, il faut done les plonger promptement dans l'eau froide, pour empêcher qu'ils ne se se cuisent au-delà. Vous ferez revenirà couleur purpurine, les outils qui do vent être aiguisés sous de plus petils angles, tels que sont ceux du Tour neur en bois & du Menuisser, ains que les pieces qui auront besoin d'ul peu de flexibilité. Ensin vous amene rez au bleu violet, les ressorts min ces, les scies, & généralement tous ce qui doit être très-flexible avec une certaine dureté.

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 109

Souvent la trempe n'est nécessaire qu'à un endroit de la piece; il est inutile, par exemple, qu'un burin soit trempé dans toute sa longueur; vous ne chaufferez donc & ne plongerez dans l'eau que le bout qui a besoin de devenir dur; ce qui n'est qu'inu-tile dans un gros outil, deviendroit une incommode une impersection très - incommode dans, un foret, il se casseroit souvent par l'effort de l'archet; aussi l'Horloger n'en chauffe que le petit bout à la flamme d'une chandelle, soufflée avec un chalumeau, & il la trempe, en l'enfonçant dans le suif de la chandelle même. Vous voyez par-tout ce détail qu'il y a du choix non seulenent Pour la qualité de l'acier, mais encore pour la quante de l'employer & de le faire valoir.

doux, qu'on appelle tremper en paquet. Voici en quoi elle consiste: détachez de la suie de cheminée, la plus dure de la suie de cheminée, la plus dure de purine, réduisez-la en consistance de mortier; formez un boîte de grandeur convenable avec une seuille de cheminée de de convenable avec une seuille de convenable de de cheminée de de convenable avec une seuille de convenable de de cheminée de de convenable de convenable de convenable de de convenable de con

MANIERE DE

vieux linge, & mettez au fond und couche épaisse comme le doigt, votre suie détrempée, sur laque vous placerez les pieces de fer vous voulez tremper; & vous les couvrirez d'une pareille couche fuie; si tout votre fer ne peut tentre con le entre ces deux premieres couches vous stratisserez le reste entre la conde & une troisieme, &c. vous plirez le linge par dessus pour mient contenir & serrer le tout ensemble vous couvrirez la boîte, avec un col vercle de tôle, qui entre dessus, con me celui d'une tabatiere, mais avec beaucoup d'aifance : vous la fert chauffer dans un feu de charbons que vous entretiendrez bien ardent vous la ferez rougir couleur de certification en dedans comme en dehors; quand elle aura été pendant une bonde heure dans cet état, vous l'enléverel avec des pinces, & vous renverses promptement tout ce qu'elle contient tient, dans un seau plein d'eau franche che, ayant foin de remuer avec bâton ou avec la pince même, pour décrouter le fer, & le dégager, la suie dont il est enduit.

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 111

Les Armuriers & autres ouvriers qui trempent en paquet, varient beaucoup sur le choix des drogues dont ils enveloppent le fer; la corne rapée, le vieux cuir brûlé, la cendre de bois neuf, le sel ammoniac, &c. sont autant de matieres qui peuvent servir cet effet; j'ai indiqué la suie & l'uri-ne, parce que j'en ai toujours vu faire usage avec succès.

Le fer trempé de cette façon devient acier superficiellement & reste doux dans le fond : il en résulte un avantage ; les pieces en sont moins sujettes à se casser.

e cuivre est naturellement rou- Le cuivre geâtre, le meilleur est celui qu'on rouge, & jaunomme rosette. On le rend jaune en le faisant fondre avec la calamine. Ce minéral, qui n'est point cher, en lui donnant la couleur en augmente auffila quantité & le poids, ce qui paye la façon, de maniere que si l'on n'avoit égard qu'au prix du métal, il feroit presqu'indifférent d'employer l'un ou l'autre: mais le cuivre rouge est plus gras, plus mol, & plus flexible que le jaure. & pour ces raisons ble que le jaune, & pour ces raisons il n'est guére propre à employer, que

dans les ouvrages qui passent par les mains du Chaudronnier, & qui se sa connent presque entiérement au mas teau: de plus il devient assez brillant au poli, mais il se salit promptement, se charge de vert de gris, ou devient presque noir; ainsi quand vous vous en servirez, vous ferez bien de le cou vrir de quelque peinture détrempée l'huile ou au verni, pour vous épat gner la peine de le repolir fouvent

Le cuivre jaune sort de la fabrice que en planches ou en feuilles, dans cet état on le nomme laton ou laiton; il est doux & flexible, mais bien moins que le cuivre rouge; lime beaucoup mieux, & prend un poli plus beau & plus durable : c'el celui que vous employerez presque toujours, & vous choisirez les mor ceaux dont vous aurez besoin, dans les planches d'une épaisseur convent ble à la piece que vous voudrez faires afin qu'il y ait moins de perte.

Ce même cuivre se fond sans pel dre sa couleur; ainsi vous aurez 16 cours à cet expédient, quand vous aurez à faire des pieces plus fortes, que vous ne pourriez les trouver dans

l'épaisseus

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 113 l'épaisseur du laiton; ce qui vous épargnera de la perte & du travail; mais soyez averti que le laiton reson-du à plusieurs sois, s'appauvrit, devient aigre & cassant: c'est pourquoi vous aurez foin que les pieces foient coulées en cuivre neuf, en fragments ou rognures de laiton, (ce qu'on appelle mitrailles) afin qu'elles en ayent presque toute la ductilité, & qu'elles puissent souffrir le marteau lans se casser: vous réserverez donc pour ces ouvrages de fonte, toute la limaille & tous les petits morceaux de laiton qui se feront dans votre laboratoire; mais recommandez bien qu'il ne s'y mêle ni fer ni acier; car s'il s'en trouve dans les pieces que vous aurez fait mouler, vous aurez bien de la peine à les travailler a la lime & au tour: vous pourrez en purger vos mitrailles, en les étendant sur une table & en promenant dessus un aimant naturel ou artificiel, qui se chargera de toutes les parcelles de fer, qu'il y rencontrera, & par ce moyen vous les enléverez.

Consistence de solide & qu'il ne se

Tome I.

travaille point comme les métaux proprement dits, cependant il est si souvent employé dans les expérien ces, & il fournit tant de commodités au Physicien, que je ne puis me dif penser d'en dire ici quelque chose je me bornerai à quelques réflexions sur ses principales qualités, parce que je dirai ailleurs comment on doit l'ent

ployer dans tel ou tel cas. Ce que le mercure a de plus avant

tageux pour la Physique expériment tale, c'est sa pésanteur spécifique que est près de quatorze fois aussi grande que celle de l'eau commune, sa gral' de fluidité, à l'aide de laquelle nous pouvons le faire passer dans les cavités les plus étroites, & dans l'intérieus des corps les plus denses; enfin propriété singulière qu'il a de moull ler les métaux, de s'amalgamer avec la plûpart d'entre eux, & de ne s'at tacher qu'à des matieres métalliques,

C'est la seconde de ces trois qua lités qu'il nous importe le plus trouver, & qui peut s'altérer le plus facilement, foit que quelque matient graffe ou visqueuse s'attache à lui, soit qu'il touche du plomb, de l'étain)

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 115 &c. & qu'il en dissolve une partie. Si le mercure a perdu une partie de sa duidité, en le faisant couler sur un Papier blanc, il se trasnera dessus en faisant la queue, & il salira la place par où on le fera passer; pour le purifier. vous le laverez dans plusieurs eaux bien nettes, vous le tamiserez avec des linges fins & blancs de lessive, jusqu'à ce que vous en ayez enlevé toute l'humidité; vous finirez par le faire passer à travers un morceau de peau de chamois tout neuf.

Si après ces lotions avec de l'eau pure, le mercure mis à l'épreuve vous paroît encore fale, vous le laverez dans du vinaigre, & ensuite avec de leau, & vous le passerez comme cidevant; enfin si cela ne suffit pas encore, mettez-le dans une cornue de verre avec de la limaille de fer pardesse de la inflatile dans un matras rempli d'eau bien claire, jusqu'aux deux tiers de sa capacité.

Puisque le mercure pénetre trèsaifement dans les métaux, excepté dans le fer auquel il ne s'attache pas du tout, & le cuivre auquel il s'unit peine superficiellement, quand vous

Kii

aurez à manier du mercure, n'ayez point aux doigts de bijoux montés en or ou en argent; n'en verfez point dans des vaisseaux d'argent ni d'étain; ne posezpoint de chandeliers argentés ni dorés sur la table où vous aurez travaillé avec ce fluide métallique; ensin ne faites toucher ni montre, ni tabatiere, ni monnoie, au linge & au chamois, qui vous auront servi à le sécher ou à le passer.

Outre ces qualités dont je viens parler, le mercure a encore celle se réduire en vapeur, quand on chauffe à un certain point, & alois il peut s'infinuer par les pores de peau, & faire beaucoup de tort; pre nez des précautions contre ces accidents: s'il est nécessaire que vous fai siez chauffer du mercure, ne tenel ni le visage ni les mains au - dessis du vaisseau qui le contient; & s' en tombe quelques gouttes dans réchaud plein de charbons allumés tenez-vous à l'écart pendant que que temps: le mieux est de ne chauffer le mercure que sous un large manteau de cheminée.

Nous faisons quelqu'usage des se

mi-métaux, du zinc, du bismuth, de l'antimoine, de la mine de cobalt; mais nous ne les employons que comme ingrédiens dans certaines compositions; je dirai comment il les faut choisir à mesure que l'occasion se présentera de les mettre en œuvre.

## ARTICLE II.

Sur la maniere de travailler les métaux.

lent dans des moules; on les forge à chaud & à froid; on les durcit & on augmente leur élassicité; on les coupe à la scie & au ciseau; on les perce à chaud & à froid; on les façonne en les faisant passer par des filieres; on avec des fables, ou sur certaines piertes; on les tourne; on les assemble par des brasures, par des soudures, par des rivures, par des goupilles, par ses vis; ensin on les polit, & on leur plus susceptibles qu'aucune autre matiere.

Je ne vous conseille pas d'entreprendre le coulage ni du ser ni du

cuivre, ces deux métaux ne peuvent se fondre qu'à grand feu; la préparation des moules exige beaucoup d'ap pareil, & vous causeroit trop d'embarras pour la petite quantité d'ouvrages de cette espece, dont vous aurez affaire: je ne vois pas non plus qu'il foit nécessaire que vous ayiezune sor ge chez vous; chargez-vous seule ment de préparer des modéles pour le Fondeur & pour le Forgeron: ce qui vous restera à faire au feu, vous en viendrez à bout avec du charbon de bois que vous allumerez dans une poële de fer, & un sousslet à double vent, un peu plus grand que ceux dont on se sert pour allumer le feu d'un appartement. Fig. 1. Pl. IV.

Modéle pour le Forgeron Fondeur.

Vous ferez vos modéles en bois? & pour le pour les ouvrages de forges, en observant de ne laisser que des masses aux endroits qui ne peuvent être fr gurés qu'au tour ou à la lime; & en recommandant pour le reste, qu'on suive toutes les dimensions, le plus près qu'il sera possible; que la super ficie du fer en sortant de la forge soit nette, qu'elle ne soit point écailleu se; qu'il n'y ait point de gersures,

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 119 que la piece se refroidisse lentement,

& enterrée fous la cendre.

Vous ferez aussi en bois les modéles que vous enverrez au Fondeur, fi Jouvrage doit être plein & uni, c'està dire travaillé feulement à la lime ou au tour; mais si vous voulez qu'il soit orné de quelque cizelure, vous ajouterez ces parties en cire sur le bois, strous le sçavez faire, sinon vous les ferez modeler par un Sculpteur, ou par le Cizeleur. Pour bien faire, il faudroit fondre en plomb fur ce premier modéle, faire réparer la piece par un Cizeleur, & vous en servir pour faire couler en cuivre.

Quelque modéle que vous donniez Fondeur, fongez que quand il au-Ta fait sa place dans le sable, il faut qu'on puisse l'ôter sans rien gâter à la forme qu'il aura imprimée; il faut donc qu'il y ait de la dépouille partout qu'il y air de la der parties enfoncées foient moins grandes que celles qui font au-dessus; si par exemple la partie A d'une piece doit être comme abcd, Fig. 2. lorsqu'elle sera tra-Vaillée, il faudra la tailler dans le  $m_0$  déle comme e c df, & dans le creux

ce sera la même chose; si vous pros jettez de faire une cavité cylindrique vous la rendrez dans le modéle plus étroite du fond que de l'entrée.

Les Fondeurs coulent sur des noyalla qu'ils ajustent dans leurs moules, les pieces qu'on leur demande creuses & c'est la grosseur du noyau, qui de termine l'épaisseur de la piece coulées vous aurez foin de la défigner par une partie excédente; si par exemple vous projettez de faire un corps pompe, & que vous demandiez Fondeur un cylindre creux, vous lui donnerez un cylindre de bois plein comme B C, Fig. 2. & vous réferverent à chaque bout une partie cylindrique D, ou d, fur laquelle il réglera noyau, pour donner à la piece paisseur que vous demandez.

Noubliez pas en faifant vos mode les, que le cuivre se retire sur lui me me en se resoidissant; & que cette traite vous donnera toujours la piece coulée plus perite que le modéle; par conféquent, il faut tenir celui-ci peu plus fort que l'ouvrage qu'il se

présente.

Mais la même cause qui rend se

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 121 piece plus petite par dehors, la donne plus large par dedans si elle est creuse, & par ces deux effets l'épaisseur diminue; c'est à quoi il faudra que vous

ayez encore égard.

Ensin le métal est brut en sortant de la fonte, la superficie doit être enlevée tant en dedans qu'en dehors ; & après cela, il se trouve encore assez fouvent des défauts qu'il faut atteindre : ce qui met dans la nécessité de laire les modéles plus grands que l'ou-

vrage projetté.

Si vous êtes éloigné des villes où il ya des Fondeurs, & que vous vouliez couler quelque piece en plomb, comme des boules, des poids en forme de poires, quelque masse tigurée pour donner du poids à une grande toue, &c. vous en ferez le modéle en bois dur bien uni, ou en terre glaise si vous la sçavez manier, & vous fena la içavez mante, un moule avec du plâtre de la maniere suivante.

Je suppose que vous vouliez mouler un certain nombre de poids, qui de moulet le ayent la figure d'une poire, comme plembou l'é-E, Fig. 3. vous en tournerez un mo-

déle en buis, que vous aurez soin de

bien unir; vous l'enfoncerez parallé lement à son axe dans une petite cais se de bois, remplie de terre glaise, de maniere qu'elle soit moitié dedans & moitié dehors exactement; & vous applanirez bien la glaise tout autous Vous éléverez les bords de la caille avec un cadre de bois mince dont le côtés soient plus hauts, que la moitie de l'épaisseur de la poire, & aprés avoir enduit avec un peu d'huile, partie découverte de celle-ci, vous verserez du plâtre sin détrempé peu clair, jusqu'à ce que le cadre plein.

Une heure ou deux après quand plâtre fera bien pris, vous enlévere doucement le cadre avec le plats qu'il contient, & vous y trouverell'empreinte de votre demie poire, que vous ôteres de la la deserve de la la la contient de la contre vous ôterez de la glaise pour la rel cer dans le plâtre, après l'avoir bien esserge success d'huile; vous creu ferez avec la pointe du couteau deul trous f, f, en dépouille comme pour placer le bout du doigt, à la profot deur de 3 ou 4 lignes, & vous laissere sécher le tout jusqu'au lendemain.

Le plâtre étant séché ou du moins

durci, vous enduirez d'huile toute la surface & l'intérieur des deux trous f, f, vous le placerez sur une table de niveau, & vous éléverez les bords avec un cadre pareil au premier, & un cordon de cire molle que vous mettrez sur la jonction en dehors, & vous verserez du plâtre détrempé com-

me la premiere fois.

Quand le plâtre sera bien pris & durci, vous ôterez la cire molle, & vous séparerez doucement les deux-cadres: vous ôterez le modéle, & avec quelque outil tranchant vous serez partie dans l'un, partie dans l'autre plâtre, un trou évasé comme g pour sil de laiton, qui s'avancera jusqu'au milieu du creux avec un petit empatdu poids.

Les deux trous f, f, auront fait prendre à l'autre partie du moule deux mamelons, qui serviront de repaires; mais malgré cela, il faudra lier les deux ensemble avec une ficelle bien ferrée, toutes les fois que vous voudrez y couler du plomb. Par cet exemple, vous voyez ce que vous aurez à

Lij

faire, s'il vous prend envie de mou-

ler d'autres pieces.

Différences manieres de

Le fer ne se forge qu'à chaud; manieres de duand il est battu à froid il se roi dit & se casse, ou se gerce; la plûpart des autres métaux s'étendent sous le marteau jusqu'à un certain point sans qu'on les chauffe; le cuivre jaune même a cela de particulier, qu'on ne le peut forger qu'à froid; s'il étoit chaud vous l'écraferiez fur l'enclume: mais quoique l'or, l'argent & le cuivre des deux especes, je veux dire le rouge & le jaune, se forgent ainsi, après qu'ils ont été battus jusqu'à un certain point, ils ont acquis une telle dureté & une telle roideur, qu'on ne peut plus les étendre au-delà; on elt obligé de les recuire, c'est-à-dire de les faire rougir au feu, si l'on a besoin de les étendre davantage.

Battre le métal à froid, c'est ce qu'on appelle écrouir, c'est un moyest bien commode, de le rendre plus ser me, plus élastique, plus sonore, & susceptible d'un plus beau poli; ser vez-vous-en donc pour faire pren dre ces qualités au laiton, toutes les fois qu'il en sera besoin; mais n'ou-

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 125 bliez pas qu'il ne les acquiere qu'aux dépens de sa ductilité, & qu'une piece écrouie se casse plus aisément qu'une autre, qu'on ne peut plus la plier, sans risquer de la rompre, & qu'elle aura peine à former une bonne rivure, si elle a perdu sa souples-

L'écrouissage n'est pas le seul moyen que nous ayons de durcir le métal, de le rendre aigre & sonore. La trempe durcit prodigieusement le fer Préparé en acier; l'alliage produit Presque le même effet sur les autres metaux; le cuivre mêlé à l'argent ou paux, le curve mus de corps, en fait un métal plus dur ; l'étain mêlé au cuivre, le rend plus aigre, plus caffant, plus sonore; les semi-métaux produisent le même effet, l'étain sonhant devient tel, par le zinc & le bismuth qu'on y mêle, &c; mais l'alliage rend presque toujours le métal plus suffible, & c'est sur cela qu'est fondée la composition des dissérentes soudures, dont je parlerai ci-après.

Le métal pur, sans en excepter le Différentes fer doux, se coupe à la scie & au ci-façons d'endeau; mais ces outils doivent être de couper les

chaque fois qu'il ôte fon poinçon, il

le mouille pour le refroidir.

Vous aurez souvent à percer le set & le cuivre à froid; & cela se fait avec des sorets appropriés au métal & de grandeurs convenables. Je dis appropriés au métal, parce qu'on les aiguise pour le fer autrement que pour le cuivre: ceux-ci sont terminés en pointe platte comme I, Fig. 6. & coupent par les deux côtés; ceux jà ont le taillant arrondi comme K, & sont aiguisés de plus court: pour le fer, on les trempe tout à fait dur, pour le cuivre, on les fait revenir au jaune.

Les forets se font avec du petit acier quarré qu'on trouve tout préparé chez les Quinquaillers; on chaufse le bout & on l'élargit par quelques coups de marteau; on forme les trairchants avec la lime, on tient la tige plus menue que le bout, & on les trempe, après quoi on les aiguise; on monte les plus gros dans des bobines de bois dur, d'une grosseur proportionnée au foret, & les plus petits, dans des cuivraux ou poulies de cuivre i dont les gorges sont arrondies,

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 129 & que l'on place à une petite distance du bout opposé à la méche, auquel bout on fait une pointe ronde, mais émoussée & bien adoucie.

On aiguise les forets, & les autres Petits outils, tels que les burins, sur d'aiguiser l'aune pierre à l'huile, ainsi nommée cier. Parce qu'on l'humecte avec de l'huile au lieu d'eau; les meilleures sont celles qu'on apporte du Levant, on en trouve chez les Marchands d'outils; faut la choisir avec des faces toutes dressées, ni trop tendre ni trop dure, d'un grain égal par-tout, sans durillons, sans veines, sans fêlures; rehouveller souvent l'huile sur ses surfaces, afin qu'elles ne s'empâtent point, Promener les outils, quand on les aiguise, en dissérents endroits, asin la'il ne s'y creuse point de grandes ca-Vités ou de sillons qui gâtent la pierre.

Malgré ces attentions, vous ferez obligé de la redresser de temps en temps, & quoique cette pierre soit fort dure, vous en viendrez à bout, en la frottant sur une planche bien droite, avec du grès, ou sur une pla-

que de fer de fonte.

On fait tourner le foret avec un

MANIERE DE

décroisse insensiblement depuis

manche jusqu'à la pointe.

A la suite des équarrissoirs, je devrois vous parler des alaifoirs qui fervent écroître & à nétoyer le dedans des corps de pompes, & à former la plate de la clef dans les robinets; mais m'imagine, que ces instructions vien dront plus à propos, à l'endroit je donnerai la construction de la ma chine pneumatique: voyez les App

fur la Xe. Leçon.

Si le trou qu'on a fait avec le fore! est destiné à recevoir un tenon qui doive être rivé, il faudra y faire champfrain du côté de la rivure; VOUS vous servirezpour cela d'un outilmon té comme un foret, & dont la point très-courte, avec une grosseur conve nable, ait quatre faces, avec autan d'angles vifs comme M, Fig. 8. bien qu'elle foit conique & taillée en fraise, comme N. Si le trou que vous faites dans du cuivre doit être quarte & que la piece soit mince, vous donnerez cette forme avec des petites limes, quand vous l'aurez fait rond avec le foret; mais si la piece est son épaisse, vous y ferez entrer une bro

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 133 the d'acier quarrée & un peu en dé-Pouille, & vous batterez la piece tout autour sur un tas, en faisant entrer la broche de plus en plus, jusqu'à ce que trou ait la forme que vous sounaiterez. de por accomentations

Enfin si vous voulez que ce trou leçoive une vis à tête perdue, il faut que vous y fassiez une feuillure, ou ce que les ouvriers appellent un drafeoir avec un autre outil O, monté de même, mais dont le tranchant semblable à celui avec lequel on percelles tonneaux pour y placer les rohinets, foit guidé par un tourillon réservé au milieu, qui tourne juste, hais facilement, dans le trou que le loret à mis à jour.

es métaux se façonnent encore en Filieres; passamétaux le façonnem encore en pour les médes lames d'acier très-dur, per-usage. cées de plusieurs trous figurés intéde plusieurs trous 18 de plusieure de pricement, suivant la forme qu'on verge de méleut faire prendre à une verge de méqu'on y fait passer à force; il y en aprincipalement de deux sortes; dans unes, on fait passer le métal en le ant feulement suivant sa longueur; les autres, il y passe en tournaut,

% la façon qu'il y reçoit, regne sur le pourtour en forme d'hélice.

Avec les filieres de la premiere pece, il faut un banc bien folide, bout duquel on tient cet outil appuy contre deux poupées, ou forts mes tonnets; à l'autre bout il y a un mou linet, qu'on fait tourner par deux le viers en croix; par ce moyen on the une grosse sangle tissue avec de corde, à l'autre bout de laquelle attaché un fort anneau de fer. anneau prend & ferre en tirant deux branches d'une forte tenalle dont les mâchoires, qui sont denties faisissent le bout de la verge de me tal, qu'on a un peu diminuée de gro feur, pour lui faire traverser la filiere & par cette manoeuvre, on la force de passer de toute sa longueur & de fe mouler fuivant la forme du trou.

Cela ne se fait pas ordinairement d'un seul coup, mais la même filies a plusieurs trous de la même forme, & qui vont en décroissant insensiblement; le métal s'ébauche dans les premiers, il se persectionne dans les autres : il faut faciliter son passe ge en le frottant avec de la cire;

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 135, & comme le métal se durcit & s'écrouit, par la forte pression qu'il souffre dans la filiere, quand il a passé par un des trous, il faut le recuire & le nétoyer avec du fable & de l'eau, avant de le faire passer par un autre. Ces filieres sont commodes pour pré-Parer des moulures, qui s'appliquent ensuite avec un peu de foudure, pour orner certains ouvrages; les Orfé-Vies, en font beaucoup d'usage, & les Ferblantiers en font tirer en laiton pour enjoliver certaines pieces: on le fert aussi de ce moyen là pour de sert aussi de moyen là pour des verges de métal bien unies bien calibrées, telles qu'il les faut, par exemple, pour les tiges des boîtes Ouirs, & pour affortir le pyrometre. Ontrouve de ces filieres chez les Marchands d'outils, & le reste se peut preparer par-tout; car on peut sub-Serrurier le moins adroit, le sera assez faire la tenaille & l'anneau; hais si vous êtes à portée de Paris, de quelqu'autre grande ville, je he vous conseille pas d'en faire les hais; un Orfévre vous tirera à son danc ce que vous voudrez: le pis

aller sera de lui porter une filiere, s'il n'a pas celle qu'il vous faut.

Il n'en est pas de même des filie res de la seconde espece, ce sont cel les avec lesquelles on fait les vis est de toute nécessité qu'il y ait dans votre laboratoire de quoi en faire de toutes grosseurs, depuis une demigne de diamétre jusqu'à 9 à 10 lignes celles qui ne feront pas plus groffs qu'une plume à écrire, & au-dessous, se feront très-bien avec des filieres simples p, Fig. 9. où la vis se sorme du premier coup, parce que le filet el fort menu; comme il y a plusieurs trous dans chacune, il fussira que vous achetiez une couple, avec les tarauds qui les affortissent.

Pour les grandes vis dont le file doit être plus gros, vous ferez mieux d'avoir des filieres doubles; on ap pelle ainsi celles qui sont composed de deux jumelles d'acier trempé, dont chacune porte la moitié du trou tal raudé, & qui sont montées de ma niere qu'elles s'approchent de plus en pius l'une de l'autre, par la pression d'une vis, ce qui fait qu'elles forment le filet peu à peu sur un cylindre

métal,

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 137 métal, jusqu'à ce qu'il soit à sa perfection. Il y a différentes façons de monter les filieres doubles; en voici une qui est solide & commode. Q est une fourchette de fer qui a 7 à 8 lignes d'épaisseur, un pouce ½ de lar-geur intérieurement, & environ trois Pouces de longueur, avec une queue anondie & longue de sept à huit pouces; les deux bouts qq, font solidement thés à la traverse R, ou elle y est attachée par deux fortes vis, qui ont leur ecroux par derriere; cette traverse est rentlée du milieu avec un trou taraude dans lequel est une vis grosse comme le petit doigt, avec une queue semblable à celle de la fourchette, trou dans lequel on passe une bioche de fer pour faire tourner la

Les deux côtés intérieurs de la fourchette sont taillés en biseau comme des deux côtés, & les deux bouts des deux cotes, & les de l'es jumelles s, s, font limés conformément pour glisser dessus; le tout ensemble est représenté en P.

Pour former des vis, vous mettrez le métal de grosseur avec la lime; si vous fervez de la filiere simple,

fix filets à vos écrous; il est rare qu'une vis puisse y passer quand ils en ont beaucoup plus; car le métal s'al longe en passant par la filiere, & il ne s'étend point uniformément, ou également dans toutes les parties de sa longueur; de la il arrive que les pas ne sont point parfaitement égaux, ce qui occasionnne, dans un long écrous des frottements insurmontables.

Quand on prévoit qu'une vis pout ra devenir trop aisée dans son écrous on fend celui-ci T, par un trait de scie paralléle à fon axe, & on rapproche les deux levres de la fente d'un coup de marteau, ou en serrant la piece dans un étau; alors l'écrou fait resort contre la vis, & la tient toujours fel rée. On peut encore remédier au fe lâchement de la vis par un contre écrou V, que l'on serre sur le premies? quand la vis est avancée où elle doit être.

Les vis fans fin ne se font point la filiere, elles ont le pas beaucoup plus allongé que les vis ordinaires le filet plus haut; il faut les faire main, en les dessinant comme je sa enseigné ci-dessus, & en creusant avec

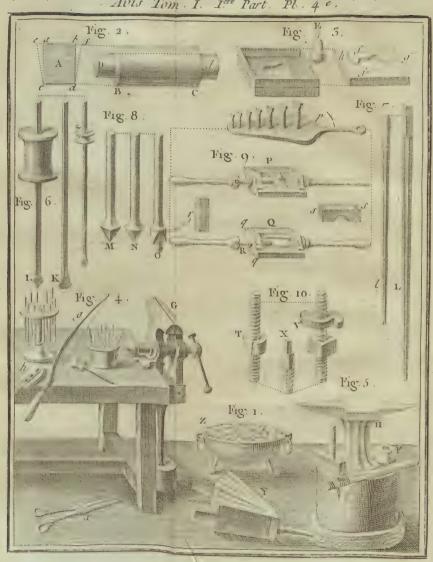



TRAVAILLER LES MÉTAUX. 141 la lime, les gorges qui séparent les

On fait aussi à la main les vis qui vont en pointe pour entrer dans le bois; comme elles font elles mêmes leurs écrous, elles n'ont pas besoin d'êmesurées aussi exactement que les autres; il faut seulement creuser la gorge un peu profonde, & tenir l'ar-

Vous suivrez en limant les métaux Maniere de quelles le Menuisser s'assujétit pour taux. travailler le bois; vous applanirez une des plus larges faces; vous drefservices plus larges laces, ... un des bords en suivant une ligue tirée à la régle; vous tracerez fur le bord opposé une paralléle avec un trusquin ou quelque chose d'équivalent; vous mettrez les deux côtés de retour à l'équerre de la premiere face; vous réglerez l'épaisseur de la piece par deux traits de trusquis sur les côtés, & vous les fuivrez en applanissant la derniere face. Voilà pour les pieces qui se liment quarrément.

Vous préparerez de même celles qui doivent être chantournées, afin d'en pouvoir tracer les contours plus exac-

Vous limerez du cuivre avec vos limes tant qu'elles voudront aller; en suite vous les mettrez au fer, & elles vous rendront encore bon service, cat quoique ce dernier métal soit plus dur que l'autre, comme il est moins gras, la lime mord encore sur lui, quand elle ne fait plus que glisser sur le cuivre: n'entreprenez pas de dres ser une piece avec une lime usée, vous n'en viendrez point à bout; quand elles ont perdu leur âpreté, elles ne sont plus bonnes qu'à traîner sur le métal, pour adoucir les plus grostraits.

Conduisez la lime sur le travers de la piece, en avançant un peu obliquement sur sa longueur, jusqu'à ce que vous soyez parvenu au bout; recommencez ainsi jusqu'à ce que la face sur laquelle vous travaillez soit dressée: après la grosse lime d'Allemagne, celles d'Angletere qui ont la taille moins grosse, acheveront de dresser « vous essacerez les traits, en employant successivement des limes de plus en plus douces; mais gardez vous bien de faire usage trop tôt des plus douces, vous ne parviendriez qu'aves

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 145 qu'avec bi n du temps & bien de la Peine à adoucir le métal, & vous rifquerez d'y faire des ondes en grandes quantité.

Pour enlever les traits des grosses limes, il faut mener celles d'après en différens sens, & finir par les traîner suivant la longueur de la piece, mais bien parallélement à la furface, sans quoi vous en formerez une nouvelle qui ne sera plus dans le même plan, où vous arrondirez les angles. Quand on tire de long une piece de fer, elle s'adoucit bien plus vîte & beaucoup mieux, fi l'on met quelque goutes d'huile sur la lime, parce que le nétal qu'elle détache, se loge & s'arrêdans la taille, l'empâte, & diminue son âpreté. C'est un moyen d'épargner des limes douces, qui font les plus cheres.

Pour travailler les petites pieces, on les saisse d'une main avec un petit ctau; il y en a pour cela de différentes formes & grandeurs, Fig. 13. on les appuye fur un morceau de bois qu'on place dans le grand étau, ou fur le bord de l'établi, & on travaille dessus avec l'autre main, en faisant

tourner la piece suivant le besoint foit pour former & arrondir un te non, soit pour faire une pointe, &c.

Vous aurez des limes rondes qu'on appelle queues-de-rat, pour agrandit des trous, dont on veut changer centre, pour allonger des rainures jour, pour évider en arrondissant dans des petites parties, &c: vous en altrez d'autres qu'on appelle feuilles fauge & en couteau, pour refendre de têtes de vis, pour passer après la scie, & en agrandir le trait, pour faire coupures, des échancrures, &c.

Maniere de toutner le métal.

Quoique le métal ait bonne grate quand il est bien limé, je vous confeille de tourner toutes les pieces que n'en feront susceptibles; vous épargnerez bien du temps, & vous aurez beau coup moins de peine à leur donne des façons régulieres, & un beau poli.

Le cuivre & lefer doux fe tournent comme les bois durs, avec des outils biseaux, entre deux pointes, ou l'air: mais à cause de leur grande reté, il y a quelques changemens à re aux outils, & quelques usages par culiers dans la manipulation. Il

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 147 dans les poupées une très-grande so-lidité; ainsi le banc ou l'établi doit être fort épais, monté sur des pieds qui le soient aussi, & arcbouté ou scellé de façon qu'il soit inébranlable; comme ce que l'on fait en fer ou en cuivre n'est jamais d'une aussi grand volume, que ce que l'on peut faire bois, on peut tenir les poupées fort basses, sans rien diminuer de leurs dutres dimentions; & comme ce n'est point une barre qui puisse servir à foutenir l'outil, mais un support plus solide, fort étroit, & monté comme celui du tour en l'air, que j'ai décrit cidessus, & quipeut aller chercher les pointes, on peut mettre celles-ci au milieu de la largeur des poupées.

Vous ferez donc des pointes en forme de poire, bien acérées par le bout, avec une queue quarrée terminée par une vis grosse comme le petit doigt, & sigurées comme A, Fig. 14. vous les placerez à 5 pouces \frac{1}{2} ou 6 pouces Plus, au-dessus du banc, dans des poupées taillées comme B & C, & vous les retiendrez par derriere avec un fort écrou; le support sera fait comme celui qui est représenté par la

& une corde.

Fig. 15. 1 Pl. III. hors qu'il sera plus bas & plus étroit. Du reste, vous ferez tourner la piece, comme au tour or dinaire, avec une pédale, une perche

Les outils dont on se sert pour tour ner le métal, ont le biseau beaucoup plus court que ceux qui servent au bois; celui dont on fait le plus d'usa ge est le burin, c'est un quarré d'a cier dont le bout est tranché obliquement suivant la diagonale; Fig. 15 représente cette face, & est l'arrête qui aboutit à la pointe. Les ouvriers qui ont des pieces de fer un peu fortes à tourner, ont des outils en crochet, dont ils appuyent le colli de dans l'angle d'un support entaille pardevant & affez bas, pour que pointe ou le tranchant puisse attemp dre la piece un peu au-dessous de son diamétre horizontal. Voyez E, F, G, Figure 15.

Ce n'est point assez d'avoir un tous bien solide pour bien arrondir le mé tal; il faut encore avoir l'attention de tenir l'outil serme, & de prendre peu de matiere à la sois; c'est pour cette raison qu'on donne si peu de

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 149 largeur au tranchant des outils : mouillez-les souvent, de peur qu'ils ne s'échauffent, & pour empêcher que les petits copeaux ne vous fautent aux yeux, ce qui n'arrive encore que trop louvent: j'ai vû des ouvriers, qui pour e mettre à l'abri de ces accidents, se couvroient le haut du visage d'un Morceau de gaze très-claire, ou d'un

morceau de crêpe.

Toutes les pieces d'un certain vooutes les pieces d'an cuivre, doivent se tourner au pied ou à la roue dvec les équipages dont je viens de parler; mais il y en a un très-grand nombre de petites, qu'il faut traiter plus délicatement: il faut les tourner aparchet, avec l'instrument qu'on ap-Pelle tour d'Horlogers: les Marchands qui leur vendent des outils, ont aussi de diffédans leurs magasin. Il y en a de dissétentes façons & grandeurs; en voici in des plus simples, & qui vous suf-

M, N, Fig. 16. font deux poupées de fer bien limé, de 3 pouces ou environ de hauteur, qui entrent sur une barre de même métal d'un pied de

Niii

longueur ou environ, plus large qu'é paisse & bien dressée sur toutes ses faces: la premiere de ces deux pou pées est arrêtée au bout de la barre, par des rivures ou autrement; la se conde glisse d'un bout à l'autre & s'at rête où l'on veut, avec une vis de pref. sion qui est dessous. Elles ont chacu ne une tête m, n, percée d'un trou rond qui a 3 ou 4 lignes de diame tre d'un bout à l'autre, & ces deux trous font dans un même alignement Ils reçoivent des cylindres d'acier qui les remplissent exactement, & qui glissent cependant avec facilité sui vant leur longueur; on les arrête l'on veut avec des vis de pression, qui font sur les têtes des poupées: chacun des cylindres est pointu par un bout, & coupé quarrément par l'autre, avec un petit trou conique au centre forte qu'on peut monter une piece longue entre les deux pointes, ou faite deux pointes à la piece, & la faire tourner entre les deux trous.

Le support 0, est une petite par lette de fer dont la queue qui est rost de, glisse de haut en bas dans l'orl d'une autre tige quarrée; & celle-ci

Passe dans une bride P, qui entre sur la barre du tour, de sorte que quand on serre la vis qui est sous cette bride, on presse en même-temps & l'on arrête la tige p contre la barre. Par cette construction, vous voyez qu'on peut faire monter & descendre le support o, le faire avancer vers les pointes du tour ou le reculer, le porter plus près ou plus loin de l'une des deux poupées, & l'arrêter dans toutes ces situations.

Avec ce tour, il faut être muni d'un certain nombre d'outils semblables à celui que j'ai représenté à la lettre Q, & de différentes grandeurs; cela s'appelle un arbre; c'est une tige tonde d'acier non trempé, qui va un peu en dépouille, & qui porte vers le plus gros bout, une bobine de bois dur, ou un cuivreau pour placer la corde de l'archet; quand ils sont fort menus, on les fait pointus des deux bouts, pour les faire tourner entre les deux trous des cylindres dont j'ai Parlé ci-dessus; quand ils sont plus gros, on les centre sur deux trous faits à leurs extrémités; il ne faut tien tourner fur ces arbres, que vous n'ayez vérissé auparavant s'ils ne sont point faussés, s'ils sont bien centrés; & s'ils ne le sont pas, il faut les redresser par quelques coups de marteau, ou en détirant leurs pointes de côté ou d'autre avec la lime.

On peut aussi tourner en l'air avec le tour à l'archet, en mettant en place de la poupée N, celle qui est re présentée à la lettre R, & qui porte une lunette de cuivre dans une fourchet te à rainures; la lunette a par en bas une queue r, qui entre dans une mot taise pratiquée dans le bas de la sout chette, & on la retient avec une gou pille, qui traverse le fer & le cuivre; faut avec cela un petit arbre de fet S, dont un bout est reçu sur la pointe de la poupée m, tandis que la partie qui est taillée en cône tronqué, pose dans la lunette, & porte au-delà vis qui le termine, & sur laquelle on monte la piece qu'on veut tourner.

Vous monterez de la même façon, une piece longue que vous voudres percer bien droit; vous la ferez porter par un bout contre la pointe de la poupée m, & vous couperez l'autre en bifeau pour le faire entrer dans

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 153 une lunette de grandeur convenable, que vous mettrez à la place de celle marquée r, si celle-ci ne convient Pas: parce moyen vous aurez le bout de la piece à découvert, & vous y Pousserez un forêt de longueur & emmanché ou serré dans un étau à main comme H, Fig. 13.

Quand on assemble plusieurs pie- Assembla: ces de métal, ou l'on veut qu'elles 3e des pieces soient jointes à demeure, ou l'on se métal. réserve la liberté de les démonter. Dans le premier cas, on les brase, On les foude, ou on les rive; dans le second, on les retient avec des vis

ou avec des goupilles.

La brasure ne convient qu'au ser, cest à proprement parler, une souduqui se fait avec du cuivre jaune sans autre alliage; on met une paillette de aiton sur la jonction des deux parfil de fer fort menu & recuit; on y Passe de l'eau avec une plume, & l'on répand un peu de borax en poudre, ou du verre pilé si l'on manque de borax: & on chausse le fer ainsi pré-Paré, jusqu'à ce que le cuivre soit en

fusion (a). Les ouvriers ont grand soil de nettoyer leur forge quand ils on brasé, parce que s'il y reste quelque parcelle de cuivre, cela gâte le fer qu'ils y chauffent ensuite.

Maniete taux.

Ce que l'on appelle souder en pass de souder les lant du fer, se fait sans l'intermede d'aucun autre métal: on fait chauffel les deux pieces, jusqu'à ce qu'elles ayent acquis le dernier degré mollesse qui précéde la fusion (ce que les Forgerons appellent suer;) on les applique promptement l'une sur l'al tre, & on les bat entre le marteau l'enclume, jusqu'à ce qu'elles fassent corps ensemble.

L'or, l'argent, & le cuivre se soit dent autrement; c'est par le moyen d'un alliage qu'on fait couler entre les pieces qu'on veut joindre, & il faut que celles-ci soient prêtes à sondre elles même, quand cet alliage con

<sup>(</sup>a) Quand les brasures se font sur des pieces fortes, on n'y met ni borax ni verre en poudre, mais on couvre l'endroit où l'on a mis le ton, avec un fort enduit de terre à fout trempée avec de l'eau : & l'on reconnoît que la brassire est faite. brasure est faite, à une petite flamme bleue qui perce à travers l'enduit de terre.

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 155 mence à couler; ce qui exige du choix pour la foudure qu'il convient d'employer, de l'attention & de l'adresse dans celui qui la met en œuvre.

Tout le secret de la soudure conde donc à faire couler le métal qui foude, par un degré de feu, qui ne sufpas cheore pour fondre celui qu'on veut souder; le moyen qu'en employe Pour cela, c'est de composer la souure avec des métaux de différentes especes, parce qu'on sçait que ces allages cédent à l'action du feu plulôt que le métal simple, & que le de-Bré de fusibilité augmente, à mesude qu'on mêle avec un métal dur, une plus grande dose d'un métal plus lendre: mais si l'on abuse de ce moyen, pour composer une soudure aisée à fondre, elle coulera, avant que les pieces qu'elle doit joindre alent acquis affez de chaleur, elle ne attachera pas, elle ne fera que se mouler entr'elles, comme la cire sous un cachet, & au moindre effort l'endroit soudé manquera: il faut donc choisir la soudure, relativement à l'es-Pece de métal & à la délicatesse des Pieces qu'on a à fouder; il faut aussi

Les Bijoutiers pour souder l'oi; font un alliage de ce métal avec un autre alliage d'argent & de cuivre rou ge; ils font celui-ci à parties égales, & ils en mêlent avec l'or, un tiers, un quart, un sixieme, &c. suivant le degré de fusibilité qu'ils veulent don ner à leur soudure; car il faut qu'elle se fonde plus aisément, pour soudés des pieces délicates; & le plus sou vent, au lieu du feu de charbon dont je parlerai ci-après, ils chauffent la piece avec la flamme d'une grosse chandelle, qu'ils foufflent avec la bou che & un chalumeau de cuivre 10° courbé.

Les Orfévres en vaisselle soudent l'argent avec ce métal même, qu'ils allient d'un tiers, d'un quart, d'un sixieme, &c. de cuivre jaune; moins il y a de celui-ci dans l'alliage, plus la soudure est forte.

Le cuivre se soude fort bien, avec

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 157
le cuivre même dans lequel on a mêlé un peu d'argent; cette petite piece
de monnoye de France qui vaut acuellement 18 deniers, coupée en petites pailletes fait une très-bonne foudure, pour des pieces de cuivre minces & délicates; c'est ce que les ouvriers appellent foudure d'argent, parce qu'elle ressemble à celle des Orsévres.

La foudure ordinaire pour ce métal est un mélange de cuivre & d'étain, réduit en grénaille; il y en a de dissérentes sortes à choisir; la plus aissée à fondre est celle où il y a de l'étain en plus sorte dose; mais elle est aussi la plus aigre, la moins propre à souffrir le marteau, après que les pieces sont soudées: on en peut lant plus jaune que le cuivre y domine davantage, quand il y a beaucinc.

Quand il s'agit de fouder du cuivre, on met ensemble les deux pieces dans la situation où l'on veut su'elles restent; on les assujettit, en les liant avec du sil d'archal très-sin &

bien recuit; on mouille la foudut avec de l'eau commune, on en arrali ge des grains fur la jonction, & répand par-dessus un peu de boras pulvérisé: l'assemblage étant ainsi pro paré, on le prend avec une pino longue représentée en x, Fig. 1, & of le tient sur un feu médiocre de chat bons de bois, placés dans une poète de fer Z, pour le chauffer peu-à-Peul jusqu'à ce que le borax ait bouille & qu'il se soit tumésié, comme use écume blanche; alors on l'établit sold dement fur quelque gros charbon, en approche d'autres bien allumes tout au tour, & l'on en arrange que ques-uns par-dessus, mais de manies qu'on puisse voir l'endroit où est s foudure; avec un foufflet à deux vens Y, on fouffle un peu de loin fur per charbons, & à long-vent, en évitable de diriger le coup de sousslet sur le métal même; & quand on voit que piece est bien piece est bien rouge, il faut modere le vent, & le faire cesser entiérement un instant après qu'on a vû coules je foudure; après quoi l'on dérange feu doucement avec la pince, & of laisse refroidir le cuivre soudé: on est

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 159 sur d'avoir réussi, lorsqu'il ne reste Pas de grains de soudure entiers sur la lonction, lorsqu'on voit qu'ils se sont bien étendus en fondant, & que le botax a produit une espece de verni un peu rouge, qu'il faut emporter avec une mauvaise lime, avant de travail-

ler la piece.

Voilà ce qu'on appelle soudure forte, c'est la plus solide; le métal qui a été soudé ainsi, peut retourner au feu , & même jusqu'à s'y rougir, sans que les pieces se désunissent: il y a une autre maniere de fouder le cuivre qui point cet avantage, mais qu'on peut employer sur des pieces qui sont déja travaillées, ou qu'on ne veut pas chauffer jusqu'à rougir; c'est celle des plombiers, des Vitriers, des Ferblantiers; elle est composée d'une partie étain sur deux de plomb pour les Premiers, & de deux parties d'étain & d'une de plomb pour les derniers. (a)

<sup>(</sup>a) Comme l'étain est toujours allié à quelqu'autre métal, le Ferblantier n'a pas de doses fixes pour la composition de sa soudure : y a une marque à laquelle il voit si son étain y est en bonne proportion; car alors la soudure en se refroidissant, forme des taches bleuatres qu'il appelle des yeux.

On la fait fondre sur l'endroit même qu'on veut souder, avec une massed fer ou de cuivre chauffée, mais non jusqu'à rougir; cet outil pour les Plont biers & pour les Vitriers, est de ses forgé, il a la forme d'un œuf, avecune queue que l'ouvrier saisst entre deux morceaux de bois creusés, qu'il ap pelle mouffles, A Figure 17. celui Ferblantier, B, est de cuivre rouge en forme de coin, dont le tranchant est un peu arrondi; il est pris par tête dans une bride de fer qui est al bout d'une tige garnie d'un manche de bois; il y en a de différentes graff deurs pour chacun de ces ouvriers principalement pour le dernier, doit porter sa soudure fort souvest dans des endroits de difficile accès,

Le fer à fouder, de quelque métal qu'il foit, doit être avivé de foudure, & il ne fe charge de celle sur a qu'elle on l'applique, qu'autant qu'il en a déja une couche adhérente à surface, c'est-à-dire au bout par je quel il agit; si cette couche a été calcinée par trop de chaleur, il faut de toute nécessité la renouveller en net toyant le bout du fer avec une lime

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 161 ou sur du sable, & en le frottant tout chaud sur une lame de ser étamé C, saupoudrée de résine, & chargée de quelques petits morceaux de soudure.

Il est absolument nécessaire que la piece à souder soit chaude, pour que la soudure s'y attache; si elle est mince elle s'échauffera suffisamment sous le fer; si elle est épaisse, il faut la chauffer auparavant, ne la point enfumer, & se bien garder de la faire tougir: de quelque façon qu'elle soit chaussée, il faut encore faire sondre de la soude la réfine dessus, pour que la sou-tée y prenne, quand elle y sera por-lie avec le fer. Le Ferblantier & le Vitrier tiennent leur résine toute pulvérissée dans une petite boîte de ferblanc D qu'ils appellent drageoir: le plus fouvent elle a pardevant un ca-nal gros comme un plume à écrire, un gros comme un plume à arrête avec qui à sur sa longueur une arrête avec des crans, fur lesquels ils passent le bout du doigt, pour faire tomber la résine en poudre.

Le ferblanc, qui est enduit d'étain, Prend la soudure fort aisément; vous trouverez la même facilité avec les

Tome I.

pieces en plomb ou en étain que vous aurez à fouder; mais avec le laiton & le cuivre de fonte, il faudra un préparation, qui confifte à les en duire de foudure aux endroits ou vous avez dessein de fouder d'autres pieces; vous commencerez donc pas les frotter avec un fer bien chaud & chargé de foudure, en y jettant un peu de résine, pour empêcher que l'étain ne se calcine. La foudure d'étain ira aussi fur le fer, pourvu que vous l'ayez étamé auparavant; vous aiderez cet étamage en frottant la pie ce avec du sel ammoniac.

Maniere de faire les siyu-

Le fer peut se river à chaud, mais comme il se retire en se respondissant, c'est la piece où est le trou qu'il saut chausser, & non pas celle qui entre dans; car si celle-ci venoit à diminuer de grosseur la rivure deviendroit nuer de grosseur la rivure deviendroit lâche: tous les autres métaux, & se fer même, se rivent à froid.

J'ai déja dit plus haut, que les trous destinés à des rivures doivent avoir un champfrain, afin que la partie re foulée y trouve à s'étendre, & qu'on puisse raser le reste. J'ai dit aussi que la partie destinée à former la tête de

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 163 larivure ne devoit point être écrouie, asin qu'ayant toute sa dustilité, elle puisse s'étendre sous le marteau, & former une tête sans s'égrainer; avec ces attentions vous ferez entrer le tenon dans fon trou, vous limerez quartément ce qui passera au-dessus, & vous n'en laisserez excéder que ce Qu'il faudra pour former le rivet; vous frapperez tout au tour avec la panne du marteau; vous acheverez de refoulet le métal en frappant sur le milieu; & vous arraserez la rivure avec la

S'il y a lieu de craindre que la piece rivée ne tourne, vous ferez le trou quarré, ou ce qui suffira le plus souvent, vous y ferez avec le bout d'uhe lime, quelques petites échancru-tes, que le métal rivé remplira en se refoulant, & qui l'empêcheront de

tourner.

Ordinairement les pieces sont sinies la lime, quand on les rive; assez fouvent même elles font polies; il ne reste à ragréer que ce que l'on à pu layer en rafant la rivure. Dans bien des cas, & sur-tout lorsque deux piedoivent tourner l'une fur l'autre,

on rive le clou qui les joint par les deux bouts, & l'on met fous la rivure une rosette tournée, qui porte le champsrain, comme aux têtes de compas: dans ces sortes d'assemblages, il faut que le clou soit parfaitement rond, & qu'il remplisse exactement les trous des pieces qu'il tient jointes. Si les pieces sont de cuivre, vous mettez un leger enduit de cire aux sur sacre, vous y mettrez une goutte d'huile.

Usage des goupilles &c des clavettes.

Les goupilles sont des petites che villes de métal, avec lesquelles on air rête un tenon derriere la piece qu'il traverse; on doit les limer beau coup en dépouille, & si l'on vell qu'elles serrent bien, il faut que leu trou ne désaffleure pas en son entiel la surface sur laquelle s'applique goupille: elle empêchera même le tonon de tourner, si son trou est encore moins à découvert, & que pour l'y faire entrer on entaille d'un petit coup de lime, la surface de la piece que le tenon traverse.

Quand les pieces sont grandes, & que l'assemblage est sujet à être tour

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 165 menté par de grands & fréquents mouvemens, ou bien quand on craint d'asfoiblir les tenons, par de trop gros trous, au lieu de goupilles, au lieu de chevilles rondes, on met des clavettes; ce sont des lames de métal taillées en angles fort aigus, & qu'on Pose de champ: elles n'exigent dans le tenon qu'elles traversent qu'une ouverture étroite, & elles résistent presque autant qu'une cheville ronde, dont le diamétre égaleroit leur largeur. Quand on craint qu'une clavette ne recule & ne sorte de sa plaon la fait d'une lame plus mince, mais pliée en deux, & quand elle est placée, on dédouble les deux bouts & on les écarte un peu l'un de l'aurre.

On ne se sert guére ni de rivures, de goupilles pour l'étain, ni pour plomb, ces métaux ont trop peu de consistance, on se contente de les

souder.

Les vis d'assemblage ont une tête Différensendue, afin qu'on les puisse saisir tes manieres d'employer avec une espece de petit ciseau non les vis de méalguisé qu'on nomme tournevis. Quand tal. à tête de la vis est noyée dans l'é-Paisseur de la piece qu'elle serre, on

l'appelle vis à tête perdue, E Fig. 18. J'ai dit plus haut comment on prépare sa place: il faut faire la fente un peu prosonde, asin qu'étant arrasée avec la lime, il s'y trouve encore de

quoi enfoncer le tournevis. Quand la tête de la vis n'entre point dans l'épaisseur de la piece, on la taille ordinairement en goutte suif, F; c'est-à-dire qu'on lui donne au tour ou à la lime, une convexité fort furbaissée; quelquefois on figure filet sur le bord avec la pointe du bu rin: de quelque façon que soit faite la tête d'une vis, il faut la fendre proprement, avec une petite scie d'acies trempé, ou bien avec une lime couteau ou en feuille de sauge, façon que cette fente ne soit pas trop évafée, & que le tournevis, que vous y ferez entrer, aille jusqu'au fond.

Les vis que l'on fait souvent avancer & reculer dans leurs écrous, au lieu d'être fendues, comme je viens de le dire, ont à leur tête deux oreilles par lesqu'elles on les saisst à main G, Fig 18. ce qui est bien plus commode qu'un tournevis; vous seçonnez la tête sur le tour, & vous se

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 167

Tez les deux oreilles à la lime: quoique la vis foit de fer ou d'acier, dans
bien des occasions, vous pourez faire
la tête en cuivre coulé, que vous sou-

derez avant de la façonner.

Il en est des écrous comme des vis, s'ils doivent rester long-temps en place, ou serrer en-dessous, des vis qui traversent l'assemblage comme H, on se contente de les limer quarrés ou à pans, comme I, K, asin de pouvoir les saistravec une pince platte, ou bien en solette, comme L, pour les mener des saire tourner souvent, on y fait des oreilles, M, N, Fig. 19. pour les saisser oreilles, M, N, Fig. 19. pour les saisser à la main; ou bien s'ils doivent tre serrés fortement, on les taille en pyramide tronquée de plusieurs côtés saire tourner.

Quelquefois aussi on se sert de l'écrou pour former un couronnement comme ), Fig. 18. ou on le lime à pans réguliers par en bas, & le reste se fait sur le tour; alors le bout de la vis doit être poli, & tourné en pommette. Il ne faut jamais oublier de repairer les vis & les écrous, quand une sois on

les a ajustés les uns pour les autres, sans cela on risque de gâter les si-

Polissage des métaux. Après avoir travaillé & adouci le métal, foit à la lime ou au tour, & avant que d'affembler les pieces à de meure, il faut le polir. Si c'est du ser ou de l'acier, vous employerez d'abord l'émeril en poudre que les Quinquaillers vendent tout broyé; mais comme il y en a de plus sins les usque les autres, il faut en avoir de deux ou trois sortes, commencer avec le plus rude, pour emporter les trais de la lime, & sinir avec celui qui ne peut plus rayer le métal sensible ment.

Pour employer ces poudres, vous préparerez des morceaux de bois ten dres taillés différemment les uns des autres, pour atteindre par-tout où la lime à passé; vous les enduirez d'un peu d'huile d'olives, & vous répandrez légérement votre émeril pardes fus; c'est avec ces bois ainsi préparés qu'il faut frotter, en différens sens qu'il faut frotter, en différens sens fens, & découvrir de temps en temps les surfaces frottées, en les essuyant avec un mauvais linge, pour voir les

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 169

les plus gros traits sont emportés; quand ceux de la lime l'auront été, il audra effacer ceux du premier émeil avec un plus fin que vous employede même, mais avec de nouveaux bois, de peur que les premiers, contenant encore quelques grains de gros emeril, ne nuisent au polissage: en procedant ainsi vous adoucirez parfaitement votre fer ou votre acier; il ne agira plus que de donner le lustre, que vous ferez aisément, en eshyant bien la piece, & en la frottant dec avec un morceau de feutre ou de peau de buffle, & un peu de podé d'étain, ou d'une espece d'ocre que les Droguistes vendent sous le de rouge d'Angleterre.

Le cuivre se polit à l'eau, mieux miers l'huile; vous enléverez les pre-broyée, que vous ferez mordre avec des bois, comme j'ai dit ci-dessus; ou la pierre même, si les surfaces sont peu larges, en la mouillant sou-les lurses, en ajustant sa surface à celles ponce le charbon de bois employé, me la pierre avec de l'eau, suit très-

170 . MANIERE DE

bien; mais il faut choisir un charbon doux qui ne soit pas capable de rayer le métal, & qui s'use peu-à-peu par le frottement : vous finirez ce polissa ge avec un peu de tripoli en poudie très-fine, que vous employerez à sec, avec le buffle ou le feutre, & vous essuyerez la piece avec un linge fin blanc de lessive.

Quand vous polirez des pieces sur le tour, foit en fer, soit en cuivre, fervez-vous des mêmes moyens dont je viens de parler, mais frottez avec le bois de bout au lieu de le trainet fuivant fon fil; exceptez cependant les pieces longues & unies, sur les quelles vous pousserez le bois com me une lime, en avançant un peu option quement, tantôt à droite, tantôt gauche, pour mieux couper les trais qu'ils s'agit d'effacer.

Essuyez promptement les pieces qui auront été touchées avec des mains fuantes, fans quoi elles resteront chées: pour enlever ces taches, quand il yen a, il faut frotter l'endroit avec bouchon de liége doux, chargé d'un peu d'huile se de peu d'huile & de tripoli bien pulverille.

Le métal des miroirs concaves,

Poliflage des miroirs de metal.

TRAVAILLER LES MÉTAUX. 171 convexes, cylindriques, pyramidaux, &c. qu'on employe pour les expériences de catoptrique, est composé de cuivre rouge de rosette, d'étain fin, & de quelque semi-métal, pour le rendre bien blanc (j'en dirai les proportions à la fin de la seconde artie). Il est dur & aigre, cependant on le travaille à la lime quand la figure le permet, & on le polit comme le cuivre jaune, mais avec plus de soin qu'on n'en met aux pieces ordinaires, qui no font pas destinées comme les miroirs, à rendre l'image des objets.

Vous les ferez donc couler sur des modeles; mais au lieu de faire ceux-ci en bois, je vous conseille de les préparer en plomb ou en étain, afin que les miroirs sortent plus nets de la fonte Vous en aurez bien moins de peine à les travailler; vous les dégrossilen la lime, & vous aurez soin de leur conserver la figure qu'ils doivent avoir, en présentant souvent un calibre aux endroits où vous aurez lime. A près la lime, vous frotterez avec des molettes de plomb accommodées aux surfaces, en interposant du grès

P ii

MANIERE DE

172 pilé & mouillé; & quand vous apper cevrez, que tous les desfauts de la fonte seront enlevés, vous laverez bien le miroir & la molette, & vous continuerez de frotter avec de la ponce broyée & de l'eau, en renouvellant l'un & l'autre de temps en temps ; par ce moyen, vous parviendrez à rendre les surfaces régulieres, & à les adoucir; il ne vous restera plus qu'à les polir, ce que vous ferez en les frot tant d'abord avec le charbon bien choisi, ensuite avec le bussle ou le feutre, & la potée rouge employée à l'eau; & enfin avec la potée d'étain à sec. Les miroirs des télescopes de mandent encore plus de foins & facons.



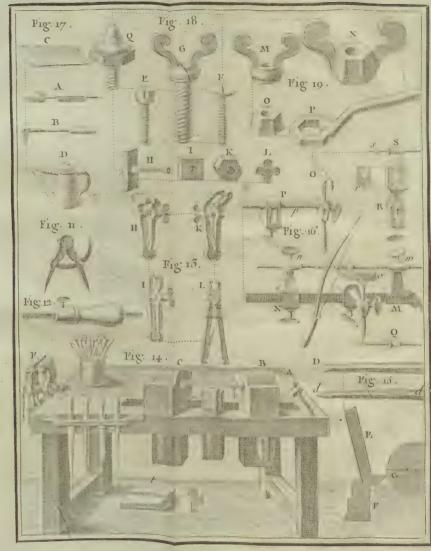



## CHAPITRE III.

Sur le choix du Verre; & sur les différentes façons qu'on peut lui donner quand il est sorti de la Verrerie.

O u s employons principalement deux fortes de Verre dans nos laboratoires de Physique; celui dont nous faisons le plus d'usage, sur-tout pour les Vaisseaux qui ont une certaine grandeur, est ce qu'on nomme cristal : il est ordinairement plus blanc & moins aigre que les autres verres, & quand on le fabrique, on peut lui laisser plus d'épaisseur sans que cela nuise beaucoup à sa transparence. L'autre espece de verre est celui qui se fabrique dans les petites verreries où pon ne fait que la gobleterie; comme il se fait à moins de frais, il est sujet à avoir des bouillons, des pierres, c'est-à-dire des grains non vitrisicon, & quand on lui donne beaucoup d'épaisseur, il prend de la coulent & devient moins transparent; il

Pin

est bon pour les pieces minces, pour les tubes de barométres, & autres me

nues pieces.

Dans les grandes villes, il y a des marchands Fayanciers, qui tiennent dans leurs magasins des cristaux & des verres de toute espece; il y en a mê me plusieurs à présent à Paris, à qui j'ai donné des modéles, & qui se sont assortis pour la Physique expérimentale; vous pouvez y aller choissir les pieces dont vous aurez besoin; le cristal s'y vend à la livre, & le verse blanc à la piece.

Si vous êtes à portée des verreries, en y portant des modeles vous ferez faire sous vos yeux ce que vous voudrez avoir, & ce sera le mieux; sinon vous remettrez ces modeles au marchand Fayancier, qui fera la commifion, ou vous les enverrez vous même à la verrerie en recommandant ce

qui fuit.

1°. Qu'on n'exécute ce que vous aurez demandé, que quand la matie re se trouvera de belle qualité; cas elle ne l'est pas toujours, dans les endroits mêmes où l'on a coutume de bien faire.

Modeles pour la VerTRAVAILLER LE VERRE. 175

2°. Qu'on donne cette partie à un Ouvrier entendu, & de préférence à celui qui a déja fait de pareilles pie-

3°. Que le verre soit étendu de façon, que l'épaisseur devienne à peu-

près égale par tout.

4°. Que l'épaisseur, quoiqu'égale, ne foit pas trop grande, sur-tout aux Petites pieces; & il faut insister sur cet article, parce que le verrier est enclin à forcer de matiere ce qu'il vend à la livre; & l'ouvrage devient lourd, & maussade à la vue.

5°. Qu'on mette au rebut, les piemées, sur lesquelles il y aura des larmes, des pierres & autres desfauts.

Qu'on fasse bien recuire tout

ce qu'on fasse bien recuire tout

ce qui aura été fabriqué, & qu'on Pemballe avec soin.

7°. Les tubes ne se recuisent point ordinairement; mais comme ils se tirent en plein air, & qu'un refroidiffement trop prompt met le verre dans le cas de se casser tout seul, quand il de le canti totte prendre fon été fabriqué, il faudroit prendre fon temps, de manicre, qu'on ne les fit Point dans le grand froid, ni par Piv

un temps humide, sur-tout, si ce sont

des tubes un peu épais.

Tous les modeles que vous prépa rez pour la verrerie, il les faut faire de grandeur naturelle; & comme tou tes les pièces se tournent au bout de la canne, il suffira que vous les repréfentiez par une coupe avec une feuil le de gros papier blanc. Supposez par exemple, que ce soit pour un récipient de machine pneumatique; vous prest drez la feuille de papier c d e f, pl. VI. Fig. 1, de grandeur convenable à votre dessein, vous la plierez en deux fur la ligne AB; vous dessinerel le demi-contour ADG, & vous cour percz avec des cifeaux fur cette ligne le papier tout doublé; vous l'étendrez ensuite, & votre feuille décou pée comme HIK, représentera coupe d'un récipient, suivant son axe. Vous tracerez à l'encre une ligne par ralléle au bord du papier, pour dest gner l'épaisseur que vous souhaites qu'on donne à la piece, afin, qu'au moins, on ne s'en écarte pas beau coup; car l'ouvrier qui sousse le ver re n'est jamais sûr de rendre au juste cette épaisseur, ni la grandeur exact

TRAVAILLER LE VERRE. 177

le du vaisseau suivant le modele: vous
écrirez en haut bouton creux, pour faire
entendre que vous voulez une cominunication de cette partie avec le
corps du vaisseau, & que l'étranglement ne doit point être fermé; ensin
vous écrirez en bas ce mot ouvert,
de crainte que l'ouvrier n'y fasse un
sond plat comme à un gros slacon.

Nous avons dans les machines d'hydrossavons dans restingual , comme no. 1 & 2, Fig. 2, qui se montent fuccessivement sur la même piece, & qui par conséquent sont assujétis par bas à la même mesure, & aussi à la même hauteur; il faut joindre à vos modeles un Mémoire instructif qui avertisse que tels & tels numéros doivent avoir tant d'ouverture, ou l'écrire fur les modeles mêmes; parce qu'alors celui qui est chargé de les exécuter, fait un calibre qu'il présente à chaque piece à mesure qu'il l'ouvre chaque piece à meture de la plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle soit telle qu'on la demande; il peut aussi diminuer de la hauteur, quand il y en a de trop; mais il ne faut exiger cette MANIERE DE

précision, que quand elle est absolu

ment nécessaire.

Voilà à peu-près ce que je prévois que vous aurez à faire en général, pout tirer le cristal ou le verre immédiale ment de la verrerie, ou pour le chor fir chez le marchand qui en tient gasin. Je dirai en particulier dans troisseme partie, à l'occasion de cha que machine ou de chaque expérient ce, si telle ou telle piece doit être verre ou de cristal, & qu'elles do vent être sa figure & ses dimensions

Vous aurez souvent à retranches quelques parties aux pieces de verte ou de cristal que vous voudrez faite fervir à vos expériences, ou à la contraction de truction de quelqu'une de vos machines nes; je ne vois que trois moyens choisir pour faire cette opération; premier, c'est d'user ce qu'il y a trop sur une platine de métal, avec grès battu & de l'eau; le second ; cel de le gréfiller avec la pince du Mirot tier, ou avec le grésoir du Vitrier; troisieme c'est de le couper.

Vous employerez le premier de ces Maniere d'ufer le verre, trois moyens, quand il y aura peu

## TRAVAILLER LE VERRE. 179

letrancher, car cela iroit trop lente-pour le drefment pour des grandes parties; c'est donner une presque le seul qui puisse convenir, nouvelle sor-par exemple. par exemple, lorsqu'il faut dresser me. bord d'un récipient; vous battrez grès tendre, & vous le passerez par un gros tamis, afin de n'y point aisser de grains durs & capables d'écorner le verre ; vous en répandrez sur une platine de métal bien droite bien unie ; une feuille de forte tôpourra vous fervir, mais il vaudioit mieux vous pourvoir, d'une plaque de fer coulé, & la faire frotter auparavant avec un grès & de l'eau, pour enlever toutes les aspérités de la surface ; vous répandrez donc sur votre platine du grès pilé & de l'eau, que vous renouvellerez de temps en temps, & vous y proménerez votre de l'écipient, de maniere que le centre L de fes bords décrive des épicycloides l'es bords decrive des distance de cel. Qui passent à quelque distance de cel. Qui passent à quelque distance de cel. Qui passent à quelque distance de cel. Qui passent de cel. Qui passent à quelque distance de cel. Qui passent à quelque distance de cel. Qui passent de cel. Qui pas celui de la platine, marqué M. Fig. 3. vous l'userez ainsi, jusqu'à ce que tout le tour du bord soit atteint, &

que paxe du vaisseau vous paroisse plan, perpendiculaire fur quelque plan horizontal, où vous le poserez debout. Vous procéderez de mémo pour dresser un morceau de verte pour user le fond d'une bouteille d'un flacon, si vous voulez le supplement ser ser

mer, &c. Le verre en s'usant, ainsi s'ajuste la figure du métal fur lequel on frotte : il .? frotte; il s'applanit sur une surface plane, il devient convexe dans cell qui est concave, & se creuse sur cell qui est convexe : c'est sur ce premie effet qu'est fondé l'Art du Lunettes il a un assortiment de bassins & di formes tant en fer coulé, qu'en vre de fonte, dont les concavités con viennent aux ouvrages qu'il a contre me de faire me de faire, & il s'en fert pour figur ter le verre, & lui rendre le polique lui a ôté en Pro lui a ôté en l'usant : si vous vous l'imiter, il ne faut pas vous attende que vous réussirez d'abord, mais avel le temps, un peu d'adresse & beat coup de patience vous en viendret bout; fur-toutes choses, ne com mencez point par des verres de long foyer, tels que sont les objectifs des lunettes d'approche, c'est ce qu'il ya de plus difficile dans cet Art; exercel vous plûtôt sur des lentilles qui ayest

TRAVAILLER LE VERRE. 181 he convexité très-sensible, & au moins un pouce de largeur en diamétre.

Prenez pour régle qu'un verre égaement convexe des deux côtés, a son yer, ou ce qui est la même chose, emble les rayons paralléles qui tomfur sa premiere surface, à une flance qui est à peu-près égale au rayon de sa courbure, ou de la spheple dont elle fait partie. Si par exemle, le verre est travaillé des deux côdes dans un bassin creux, faisant partie d'une sphere de six pouces de rayon, fon foyer sera à six pouces de distan-

Sur ce pied-là faites fondre, fur un Modele en bois ou en plomb, un laffin de métal, qui ait au moins trois folis la largeur du verre que vous avez destra largeur du verre que vous le fur de travailler; montez-le fur iller le plus exacle cour en l'air, & taillez le plus exac-tement l'air, & possible sa conlement qu'il vous sera possible sa concavité conformément à un calibre que Vous découperez suivant un trait de compas, dans une feuille de laiton ou de ferblanc: & rendez-le uni, autant Que vous le pourrez.

Paites chausser ce bassin, de manie-

re que vous ayez peine à le touchet avec la main nue; posez-le sur une table de niveau, & coulez-y du plomb fondu, autant qu'il en faudra pour occuper le tiers ou la moitié de sa las geur; & quand tout sera restoid vous attacherez sur la partie plande ce plomb une molette de liége ou de bois, avec un peu de mastic, pour le pouvoir manier commodément.

Posez le bassin d'une maniere berté de l'enlever aisément ; jetters une pincée de grès pilé & un per d'eau; promenez par-dessus votte plomb en décrivant des épicycloides comme je l'ai désigné par la Fig. 3; & en appuyant par-tout également quand vous aurez frotté ainsi votte cuivre pendant un quart-d'heure, le renouvellant de temps en temps grès & l'eau, vous le laverez dans un feau plein d'eau pour le visiter; vois continurez de le frotter ainsi, jusque ce qu'il foit bien atteint par-tout, que vous n'y apperceviez plus aucunt trait de l'outil qui l'a tourné.

Au lieu d'une l'entille, si c'étoit un verre concave que vous eussiez des

TRAVAILLER LE VERRE. 183 sein de former, vous feriez couler Pareillement sur un modele, une piece de cuivre qui auroit la forme d'un chapeau de champignon; & si elle étoit d'un petit diamétre, il faudroit monter fur une tige dont on pût la féparer: il faudroit toujours que la partie convexe eut deux ou trois fois plus de largeur, que le verre, que vous voulez former dessus.

Vous monteriez de même cette piece sur monteriez de mente. nez prendre la convexité convenable brotre dessein, au moyen d'un calibre concave, tracé avec le compas dans une lame de métal, & découpé bien exactement à la lime douce.

puis après avec une molette de plomb fondu sur la piece même, du grès & de l'eau, vous effaceriez les traits que vous y auriez laissés en la

tournant.

Pour couler du plomb sur cette partie convexe, vous placerez dessus un morceau de bois tourné, de la grandeur dont vous voulez faire la molette de plomb; vous couvrirez le reste de plomo, vous empé, jusqu'à la hauteur du morceau de bois qui sera un peu en dépouille & graisse d'huile, afin que vous pussiez l'ôtes quand le plâtre sera bien pris; alors il vous restera un creux dans lequel vous ferez couler du plomb, quand le plâtre sera sussissamment ressuyé.

Voilà comme on prépare les formes pour travailler les verres concaves & convexes; elles se persection nent sous la main d'un bon ouvrier, qui sçait les frotter toujours bien égallement dans toute leur étendue; elles se gâtent au contraire, quand contracte la mauvaise habitude de frotter dans certains endroits plus que dans les autres: ordinairement, il sau user plusieurs verres dans un bassin neuf avant qu'il soit en état d'en faire de bons; c'est une chose précieus qu'un bon bassin pour des verres de long soyer.

Pour faire des verres concaves ou lenticulaires, le Lunetier prend des morceaux de glaces de miroir de grandeur & d'épaisseur suffisantes, & iles arrondit circulairement, sur un modele de carton ou de gros papier qu'il a tracé au compas: cet arrondissement se fait avec la pince ronde, c'est le se

TRAVAILLER LE VERRE. 185 cond moyen que j'ai indiqué, pour retrancher ce qu'il y a de trop à un

morceau de verre.

La pince réussit fort bien avec le verre qui est fort épais, & qui a été bien affiné, comme le cristal & la glace de nos miroirs; mais le verre de nos petites verreries qui est mince & moins cuit, n'est pas aussi traitable, il faut y aller très-doucement, & n'en prendre que peu à la fois, comme fait le Vitrier avec fon grésoir, sans quoi occasionne des fentes, qui menent à des retranchemens plus grands qu'on n'auroit voulu faire, & qui fou-cent mettent la piece hors de fervi-

Avant d'arrondir le verre & d'en fixer le diamétre, il convient de savoir, si son épaisseur sustiré qu'on laisser prendre la convexité qu'on projette de lui donner; vous décrirez avec le compas fur une feuille de papier un arc de cercle a c b, Fig. 4, qui représente la sphéricité concave de votre bassin: vous tracerez la corde de de votre de votre de votre de votre verre; & vous verrez si la fléche ef, ne surpasse pas sa demi-épaisseur; auquel cas il faudra prendre le verre moins large ou le choisir plus épais.

Avant de travailler votre verre examinez bien en regardant le grand jour au travers, s'il est net, fans bouillons, fans filandres, fans larmes (a); & bien transparent; quand il auroit une couleur verdâtre, tirant sur le bleu, ou même tur le jaune, pour pour que cette couleur ne soit point trop chargée, & que la matiere soit belle d'ailleurs, cela ne doit point vous empêcher de l'employer; il vaudra mieux que s'il étoit. laiteux, ou d'un blanc qui est assez commun au cristal, mais qui n'uit à la transparence; en juge beaucoup mieux, quand morceau est poli des deux côtés, quand il vient d'une glace coulée dont les faces sont brutes: c'est pour quoi les Lunettiers qui se piquent de bien faire, commencent par travailler & polir les deux côtés du verse,

<sup>(</sup>a) Les larmes sont des parties de verre qui n'ont point la même densité que le reste, ou qui sont d'une autre composition; telles out les parties vitrissées de la voûte ou de l'embouchure du four, qui tombent sur la masse verre qu'on tire du pot avec la canne.

TRAVAILLER LE VERRE. 187

de son intérieur.

Le verre étant donc choisi & arrondi, vous l'attacherez avec du mastic sur une molette de bois un peu moins large que lui. Le mastic dont vous vous servirez, ne doit point être bien gras ni fort tenace, afin que vous Puissiez détacher le verre, en donhant un petit coup sec sur la molette: vous le composerez avec de la poix noire que vous ferez fondre & dans laquelle vous mêlerez de la cendre Passée au tamis : pour l'essayer avant de vous en servir, vous en répandrez un peu sur de la cendre par terou sur une surface mouillée, & quand il sera froid, s'il se casse net vous vous en tiendrez-là, sinon vous ajouterez de la cendre.

Vous travaillerez votre verre dans le bassin, avec du sablon passé au tamis, & de l'eau en petite quantité, jusqu'à ce qu'il soit atteint au milieu; alors vous continuerez de l'user, sans renouveller le sablon, mais seulement en y ajoutant quelques gouttes d'eau, pour faciliter le mouvement; & quand vous verrez que le

fable ne mordra plus, vous lavereza grande eau le bassin, le verre & vos mains, asin qu'il n'y reste plus aucus

grain de sable.

Vous recommencerez le travail avec de l'émeril fin & de l'eau pour enle ver les gros traits du fable, & vous visiterez souvent la surface de votre verre, pour voir si elle commence se doucir. Alors vous ne renouvelle rez plus l'émeril, mais vous continuerez avec le même, en mettant de temps en temps quelques gouttes d'eau bien nette, & vous achéverez ainsi le doucis: on appelle ainsi, l'état d'un verre, sur lequel on n'apperçoit plus à la vue simple, aucune rayure opacité grossiere, mais seulement une couleur brune, accompagnée d'une demie transparence. Le verre étant suffisamment douci, il ne reste plus qu'à le polir.

Il y a deux manieres en usage de polir les verres après qu'ils ont été doucis. La premiere qui est la plus commune, c'est avec la potée rouge étendue avec de l'eau sur un morceau de seutre; la seconde, c'est avec la potée d'étain répandue légérement &

TRAVAILLER LE VERRE. 189 à sec sur une bande de papier sin. Soit que vous suiviez l'une ou l'autre de

ces deux méthodes, vous commencelez toujours par bien laver le verre avec la molette, de crainte qu'il ne le trouve dans le polissage quelque

te trouve dans le polissage quelque grain de sable ou d'émeril, qui ne manqueroit pas de rayer le verre & de vous obliger à un nouveau dous is

ous obliger à un nouveau doucis. Si vous voulez polir au feutre vous couperez une bande un peu moins que le verre, vous l'attacherez par un bout à un point fixe, & vous tiendrez tendue en l'air, en tirant autre bout avec la main gauche: ous y répandrez un peu de potée y repandrez un de l'eau bien hette, & vous proménerez votre verdessus d'un bout à l'autre, en aphyant & en le faisant un peu tourner fur son centre, après qu'il aura été & tenu. Pour les verres communs qui ont d'une certaine grandeur, comde trois ou quatre pouces de dia-Metre, & au-dessus, la plûpart des Unetiers employent, au lieu de feude listere du drap noir, qu'ils Machent par les deux bouts sur un Manche, & sur laquelle ils répan-

dent de la potée rouge détrempée l'eau: en continuant ainsi & en visttant souvent la surface du verre, pour voir de quel côté il convient d'appuyer d'avantage, vous parviendres à lui donner le poli; & cela ne sera pas long, s'il a été bien douci.

Pour polir à sec, vous choissrez le papier le plus mince & le plus fin que vous pourrez trouver; vous en colt perez une bande moins large que verre; vous l'attacherez avec de la colle de farine bien claire, dans vo tre bassin, de maniere qu'elle le stat verse d'un bord à l'autre en passage par le centre. Vous étendrez de lus avec le bout du doigt, un peu de po tée d'étain la plus fine que vous pour rez avoir; vous frotterez votre velle (a) dessus en appuyant ferme, & en allant d'un bord à l'autre du balling mais n'oubliez pas de le faire tournes

<sup>(</sup>a) Comme il peut arriver, qu'il se trouge dans le papier, ou dans la potée un grain et matière dure, qui re matiere dure, qui ne manqueroit pas de ralle le verre, il est plus (4) le verre, il est plus tur de frotter d'about avec un verre d'adoit avec un verre d'essai, travaillé dans le monte bassin, afin de france. bassin, afin de frayer la route à celui qu'on veut polir. veut polir.

TRAVAILLER LE VERRE. 191 fur son centre à chaque fois, toujours

dumême fens, & d'examiner de temps en temps les endroits qui ont le plus

besoin d'être frottés.

Quand vous aurez ainsi travaillé le verre par un côté, vous le détacherez de dessus la molette, & vous lattacherez fur une autre par sa surface convexe; mais comme il est important, quand un verre est fini, que les deux furfaces soient bien centrées entr'elles, & que leurs circonférences le rencontrent dans un même plan vous ferez une molette un peu plus concave que le verre n'est convexe; vous n'y mettrez du mastic, que ce qu'il en faudra pour attacher de verre par son milieu, sans s'étendre tout à fait jusqu'aux bords; de maniere qu'il puisse toucher le bois de la molette dans tout fon pourtour inolette dans tout de juger s'il est centré sur la molette, & fila furface plane est parallele au bois qu'il touche par sa surface convexe.

Vous procéderez pour user, douon, & polir cette face du verre, comme vous avez fait pour l'autre; mais avant de la doucir, vous ferez bien

MANIERE DE de finir au fable les bords qui n'ont été arrondis qu'à la pince. Pour cet effet, vous monterez sur le tout en l'air, un bassin de cuivre fait en entop noir, & vous le ferez frotter en tout nant, avec du fable & de l'eau contre le pourtour de votre verre, que vous appuyerez contre, par instans, &) qu'à ce que vous le voyiez bien

rondi.

On peut faire de très-petites les tilles à l'archet en s'y prenant de maniere suivante. Taillez & aiguise un foret de telle forme & grandeul qu'il puisse faire des creux hémisphe riques dans l'épaisseur d'une lame cuivre ; vous aurez par ce moyen des petits bassins, de telle sphériche qu'il vous plaira : ensuite prenez gros fil de laiton ou de fer de la los gueur d'un foret ordinaire; garniflet le d'un cuivreau, faites-y par un bout une pointe mousse, & creusez l'ausse pour contenir un peu de cire d'Espa gne fondue, fur laquelle vous atta cherez un petit morceau de verre acc rondi. Faites frotter ce verre avec l'archet, dans un de vos petits balling, dans lequel vous mettrez un peu de

TRAVAILLER LE VERRE. 193 Table ou d'émeril mouillé, en obser-Vant tout ce que j'ai dit au sujet des verres qui se travaillent à la main; vous formerez de cette maniere les deux faces de la lentille successivement; pour les doucir & les polir, il faudra faire ensorte que la tige qui Porte le verre, & que l'archet fait tourner, s'incline fréquemment, tantôt d'un côté tantôt de l'autre à l'axe du bassin; sans cela, il se feroit sur le verre des fillons concentriques, & jamais il n'acquierroit le douci; il faudra avoir la même attention en le polissant sur le seutre avec la potée rouge mouillée, ou avec celle d'étain à

Couper le verre, c'est le troisième Maniere de qu'elle a de trop: cela peut se faire rede dissérentes façons, 1°. Dès que l'une de ses deux surfaces est entaque outil tranchant, si l'on pese un peu des deux côtés, la piece se casse en cet endroit; ainsi vous couperez infailliblement un tube ou un col de matras, en le marquant avec une pier
Tome I.

foit aigu, avec la pointe d'un diament brut, avec l'angle d'une liment neuve, dont la taille foit un peu fine, &c. & en faisant un peu d'effort de l'une quand on veut rompre un baton.

2°. Le verre se fendra sous le trait que vous aurez marqué, si vous en approchez de fort près l'angle d'un fer rougau seu, ou le bout d'un charbon lumé: quand le verre est épais & qu'il a peine à partir, il faut l'aider mouillant avec le bout d'une alle mette l'endroit que vous aurez au chaussé. Avec une peu d'adresse, un fer chaud ou un charbon ardent, un fer chaud ou un charbon ardent, on vient à bout de continuer une per tite fêlure, occasionnée par un trait de pierre à suil, & de la conduite comme on veut.

Cependant cette maniere de colleper le verre est sujette à quelques des cidents; il s'y trouve quelques ois fils, ou quelques pierres, qui désour nent tout à coup la fente, & qui son que la piece se trouve ou coupée des régulièrement, ou fendue dans endroits, où l'on ne voudroit qu'elle le fût: c'est pourquoi qu'elle

TRAVAILLER LE VERRE. 195 le morceau de verre est précieux, ou qu'on a des raisons pour craindre de le perdre, il faut le couper de la maniere suivante; l'opération est bien plus longue, mais elle est plus sûre que toute autre.

3°. Ayez un arbre de bois Nn, Fig. J'un pied de longueur ou environ, garni de pointes de fer ou d'acier trèscourtes à ses deux bouts, avec un renflement O au milieu, coupé droit par un côté pour servir d'assiette à une platine ronde de laiton mince, que vous enfilerez fur la partie n plus meque que le reste, & que vous retien-drez par la piece P que vous mettrez par-dessus, & que vous serrerez avec une clavette qui traversera l'arbre. Ajoutez sur la partie N, une poulie de trois par la lignatre, pour recetrois pouces de diametre pour recevoir un corde sans fin.

Vous placerez cet arbre garni comthe Qq, entre deux poupées R, r, de ha lept pouces de hauteur, fixées sur une planche épaisse d'un bon pouce, dont l'une soit garnie d'une petite platine de métal creusée à la profondeur d'une ligne ½ avec un foret poin-tu, pour recevoir une des pointes de

MANIERE DE 196

l'arbre, & l'autre d'une vis sans point te, qui aura un pareil trou, & qui fera elle-même son écrou dans le bois, afin qu'elle n'y tourne qu'à force. Vous ferez tourner cet arbre, par une col de sans fin qui embrassera la poulie, & que vous ferez venir, si vous vous lez, de la grande roue qui sert aux expériences de l'élétericité, ou d'une plus petite, que vous placerez fous la table sur laquelle vous attacherez ce petit équipage, & que vous feres

tourner avec le pied.

Tout cela étant ainsi disposé, vous ferez tourner bien rondement la cil conférence de la platine de laiton; vous dresserez les deux côtés par que ques coups de burin, afin qu'elle soit bien d'épaisseur. bien d'épaisseur ; vous aurez dans godet, de la poudre d'émeril détrent pée dans de l'huile d'olive, ou de l'eat & vous en mettrez un peu avec le bout d'une plume au bord de la platine; vois y présenterez votre morceau de verie en l'appuyant un peu & en le ret rant de temps en temps, pour y remetre un peu d'émeril: je suppose que vous avez fait dessus, un trait avec de l'encre que vous avez se l'encre que vous se le vous l'encre, que vous suivrez toujours en

TRAVAILLER LE VERRE. 197 creusant, & enfin vous viendrez à

bout de couper la piece.

Comme la platine en tournant, imprimera une force centrifuge aux gouttes d'huile, dont elle sera chargée, Pour empêcher qu'elles ne vous sautent au visage en s'échapant par la tangente, vous pourrez entourer la platine d'un cercle plat de ferblanc S, Porté sur une base de plomb, & dont Vous supprimerez une partie par devant, pour donner accès à la piece de verre. Vous pouvez mettre encore la machine entre la piece de verre & Vous, en appuyant vos deux coudes fur le haut des poupées, vous la tiondrez plus à votre aise, & vous serez moins éclaboussé: de quelque façon que vous vous placiez, il est à propos que le cercle soit rebordé en dedans, afin de retenir encore mieux l'huile & l'émeril, qui s'échaperont de la platine; vous les y reprendrez pour les faire, vous les y reprendant vous vous faire fervir de nouveau. Si vous vous servir de nouveau. la faire tourner avec modération.

Avec une machine à peu-près semblable à la précédente, que vous mettrez en sa place sur la même table, &

que vous ferez tourner avec la même roue que vous employez pour elle; vous ferez très-commodément dans le verre, des trous de telle grandeur que vous voudrez: cela vous fera utile

dans bien des occasions.

Préparez la planche & la poupée à vis fans pointe comme R; mais au lieu de l'autre poupée r, mettez-en une qui porte une lunette de cuivre, Pour recevoir un arbre de fer, dont l'autre bout terminé en pointe porte ra contre la vis de la poupée R. Cet arbre fera garni d'une poulie de trois pouces de diametre pour recevoir mouvement; & le bout qui remplit la Junette sera percé suivant son axe d'un trou rond de 3 à 4 lignes de diametres un reu en dépouille, à la profondeul de deux pouces, ayant à son entree une petite échancrure d'une demi li gne de largeur, sur le double de pso fondeur. Voyez la Fig. 6.

Quand vous ne voudrez faire qu'un petit trou au verre, vous place rez dans le bout de l'arbre une tige de cuivre, qui remplisse bien le troil, & qui ait une petite partie saillante pour entrer dans l'échancrure, asin

TRAVAILLER LE VERRE. 199 su'elle soit obligée de tourner avec lui; la partie avancée de cette tige sera plus menue que le reste, & sera terminée par un cône tronqué dont la hase sera en avant, & de la largeur du trou que vous voulez faire; cette partie frottant contre le verre avec de Pémeril, & de l'huile ou de l'eau, le creusera jusqu'à le mettre à jour.

S'il s'agit de faire un trou qui surpasse trois ou quatre lignes de diame-tre, au lieu d'un cône tronqué plein, vous aurez une autre tige qui portera une virole un peu évasée pardevant, ce sera une espece d'emporte-piece, qui détachera un cercle de telle grandeur que vous voudrez. Il faudra que cette machine, qu'on peut nommer un touret, soit assortie d'un certain nombre de ces tiges à cônes tronqués, & à viroles, & vous aurez soin d'aller plus doucement, quand lestrous feront prêt à être à jour, de peur que Outil en entrant précipitamment dans le verre percé, n'y occasionne quelque éclat, ou quelque selure.

J'ai réussi plusieurs sois à percer des carreaux de vitre, en les appuyant sur un poinçon d'acier trempé, & en

mettant sur l'endroit opposé, un pai reil poinçon, sur latête duquel je frap pois à petits coups; quand le verre ne porte point à faux, les deux poin cons mangent peu-à-peu la premiere superficie du verre, qui est la partie la plus dangereuse à entammer, & bien-tôt après il se fait un trou à jour,

veric.

C'est quelque chose de sçavoir user tes manieres le verre, le tailler, le couper, le per cer, mais il faut encore apprendre à l'amollir, à le refondre & à lui don ner une nouvelle forme; fans cela un Physicien est arrêté à tout moment & s'il est hors des grandes villes, est réduit à attendre qu'il passe un marchand de Barométres, pour lui sceller des tubes, & lui procurer des petits instrumens, dont on ne sçau roit se passer, & qu'il seroit bien plus commode de pouvoir faire soi-même j'ai appris de bonne heure à manier le verre à la lampe, & je ne puis asset dire combien cela m'a été utile; je vous exhorte donc à vous pourvoir d'un équipage d'Emailleur, & à vous exercer dans la pratique de cet art; au moins pour ce qui peut avoir quel que rapport à la Physique expérimentale.

Cet équipage consiste en une table Lampe d'é-un peu haute, sous laquelle est un son usage. soussilet à double ame qu'on fait mouvoir avec le pied, & dont le vent Porté par un tuyau, sort au-dessus de la table, par un ajutage rétreci & courbé, pour souffler la flamme d'uhe lampe, qu'on entretient toujours pleine d'huile; c'est là l'essentiel, chacun l'ajuste à sa façon, voici la mien-

ABC, Fig. 7, est la parclose de table que j'ai supprimée pour laifser voir le dessous; la longueur AB, est d'environ deux pieds & demi, & la largeur est de vingt pouces; cette Parclose avec la table est portée par trois pieds qui ont vingt huit pouces de hauteur chacun, & qui sont pris dans une planche de chêne, d'un pouce d'épaisseur; celui qui est en C a huit pouces de largeur, il est chantourné comme la figure le fait voir, ouvert en fourchette par en bas:les deux autres, taillés un peu en piedde biche, font joints par une traverse d, qui est placée au tiers de leur hauteur. Ils sont liés aussi avec le pied chantourné c, par un sousslet dont la tête est attachée en E,& dont la queue F, a un tenon qui passe dans la traverse D, & y est arrêtée par une cheville de fer, qu'on peut ôter. On fait mouvoir ce soussele avec le pied en appuyant sur le pédale G, qui est retenue en g, par la sourchette du pied E, & dont la corde passant sur deux poulies de renvoi h, 7, & traversant une rainure à jour qui est à la queue F du soussele du

paneau inférieur.

Vous donnerez au Boisselier qui fera le foufflet, le bois du milieu tout préparé comme Fe; sa longueur est déter minée par la distance qu'il y a de la traverse Dd, au pied CE; la tête K, au ra 4 pouces 1 de longueur sur 2 de lat. geur, avec l'épaisseur que demandera le Boisselier, pour mettre quatre plis par-dessus, & deux par-dessous. Il faudra de plus, qu'il y ait au milieu, un trou rond de neuf à dix lignes de diametre qui communique avec la partie supérieure du soufflet, & une senêtre L, pour placer la foupape: ce fousslet s'attache en E, par un tenon quarré, qu'il faut réserver à la tête, & pas deux vis en bois, qui traversent le pieds CE.

TRAVAILLER LE VERRE. 203 Sur le panneau supérieur du soufflet, vous attacherez un tasseau M, qui traversera toute sa largeur, & qui ser-Vira à retenir des bandes de plomb, dont on charge le fousslet, plus ou moins, suivant la force avec laquelle on veut qu'il sousse : vous collerez dans le trou qui est à la tête du soutflet, un bout de canon de bois tourné n, fur lequel vous ferez entrer un tuyau de ferblanc gros comme le doist, dont l'autre bout traversera répaisseur de la table, & la débordera d'un pouce. Vous aurez soin que ce tuyau soit bien joint en n, asin que le vent ne se perde point, & vous y rez souder un anneau plat à l'endroit où il joint le dessous de la table, asin qu'il ne puisse pas monter plus haut : le bout de ce tuyau qui Passe au dessus de la table, doit être bien arrondi, & un peu en dépouille, Pour recevoir un ajutage recourbe comme o, dont l'orifice doit être Ouvert comme pour passer une grosse épingle; il est bon que vous en ayez Plusieurs, plus sins les uns que les au-

Ma lampe est de ferblanc; elle à la

figure que vous voyez en Pp, elle contient environ 8 onces d'huile; la méche est portée par une languette p, formée en gouttiere, qui est soudée par un bout au fond de la lampe, & qui s'avance en montant obliquement jusqu'au bord. La méche est recouverte par la piece q, qui a un mou vement de charniere, & qui s'abaisse fur la languette : on met l'huile par un trou d'un pouce & demi de dia metre, dont l'opercule x, s'ouvre en tournant: mais indépendamment de ces commodités, j'ai fait faire le def sus de la lampe, de façon qu'il peut s'enlever tout entier, ce qui est fort à propos, quand il s'agit de la net toyer; comme il faut toujours que la lampe soit pleine, il pourroit se pandre de l'huile sur la table; pour éviter cette malpropreté, je la tiens dans une cuvette S, & je l'empêche d'en toucher le fond, en soudant des fous trois petits boutons.

Ma table à un rebord arrondi de trois ou quatre lignes, pour em pêcher les tubes de tomber en roulant, & il y a sous ma main droite un tiroir à compartimens, pour mettre

TRAVAILLER LE VERRE. 205 les outils de l'Emailleur, qui consiftent, en une pince platte arrondie par les deux bouts T, en une autre pince terminée en angle aigu, amincie & coupée quarrément par l'autre bout; en deux ou trois tenettes X, de diffé. différentes grandeurs, qui se serrent avec un anneau plat-comme les porte, crayons, pour tenir un fil de fer fort menu; il faut encore une paire de cifeaux communs pour moucher la méche de la lampe; quelques éclats de pierre à fusil, pour couper le verte, & une lime en tiers-point d'une taille un peu fine, &c. on peut encore avoir dans le même tiroir, quelque écheveau de cotton filé pour renouveller la méche, des bouts de tubes de verre de différentes grofseurs, des baguettes d'émail de différentes couleurs, &c.

Quand vous serez ainsi équippé; voici comment vous mettrez le seu de votre lampe en état de sondre le verre. Vous prendrez un écheveau de n'y trop gros prendrez, dis-je, cet écheveau un peu plus gros que le pouce; vous en couperez une longueur de

<sup>(</sup>a) Les Émailleurs ne se servent guére d'huir le d'olives, ils en employent d'autres par éco nomie ; ils préferent la graisse de cheval, qu. nd ils en peuvent avoir, & ils prétendent qu'elle chauffe d'avantage : je n'ai jamais brille que de l'huile d'olives à bas prix, & je m'en fuis bien trouvé bien trouvé.



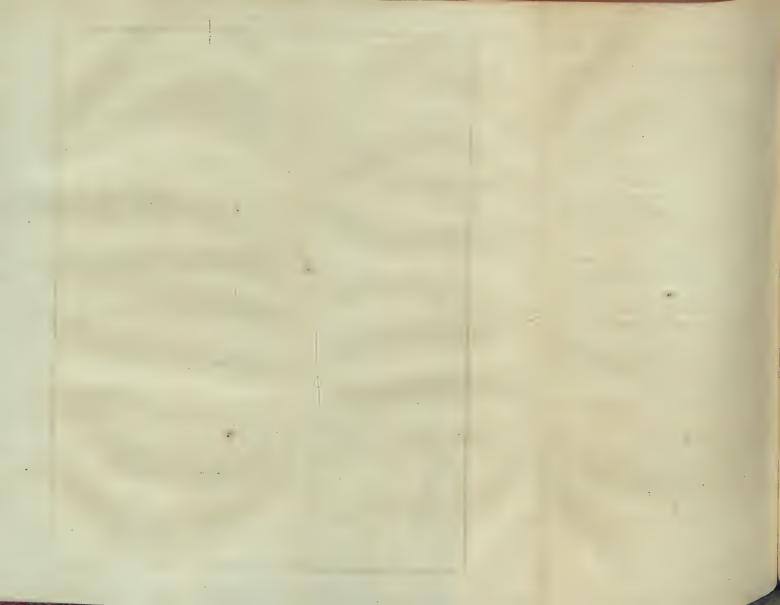

TRAVAILLER LE VERRE. 207
que, comme o y; c'est environ à deux
pouces de distance de la méche, que
le seu est ordinairement le plus vis;
tournant lentement, le morceau de
verre, que vous voulez amollir.

Il faut que le fousset foit chargé en M, comme je l'ai déja dit, mais il dernier pas qu'il le foit trop; dans ce funée, & dans le cas opposé, il ne lui donne pas assez d'activité: avec apprendrez le juste milieu qu'il faut le nir.

Si le morceau de verre est un peu épais, il ne faut pas le mettre brusquement dans le plus fort du seu; il au tour de par l'échausser tout loin que la pointe de la flamme, puis après l'y plonger un instant & l'ôblables, vous pourrez le tenir plongé chaleur. Un tube que vous chausser des l'est ainsi ne laisser pas que d'éclater, des l'est humide, soit en dedans ou en de l'est sil est humide, soit en dedans ou en

paisseur; il faut bien se garder de sous fler avec la bouche, dans ceux qui font ouverts par les deux bouts parce qu'on ne manque pas d'y porter de l'homistique ter de l'humidité; ce qui n'arrige pas, quand le tube est fermé pas bout opposé a celui qu'on met dans la bouche, parce que le souffle fait que presser l'air sec qui est del dans la caviré dans la cavité, & celui ci l'empêche s'y étendre, & d'y rien porter. Quality vous voudrez donc enfler le verreell le foufflant, vous commencerez par feeller un le en sceller un bout, non-seulement pour la raison que je viens d'allégues pais encore mais encore parce que fans cela? fouffle passeroit outre, sans enfler

Sceller le verre qui est creux, cel amollir les bords de la cavité, les fer se rapprocher, ou les aider joindre & à se souder ensembles quand l'ouverture est étroite, comple celle d'un tube de Barométre, & gui le verre est mince, cela se fait qu'on y touch qu'on y touche, il suffit de faire touteners leutement ner leutement & pendant quelque instans, le bout qu'on veut ferner dans la flamme; si l'orifice est plus

TRAVAILLER LE VERRE. 209 ge, & le verre plus épais, il faut le tenir avec une main dans le feu, & avec l'autre porter le bout d'un tube, ou le bout de la pince sur les bords à mesure qu'ils se ramolissent, pour les aider à se rejoindre. Mais de quelque maniere que vous vous y soyez pris, ne laissez point une grande épaisseur de verre à l'endroit du scellement, car il se casseroit en se refroidissant: prévenez cet accident en mouchant, pour ainsi dire, le superflu. Tandis que le tube fcellé A, Pl. VII. est encore au feu chauffez le bout d'un autre tube du c appuyez-le un peu sur l'endroit du scellement, puis tirez doucement celui-ci, pour former l'étranglement C, alors la flamme coupera le verre, qui restera aminci & bouché; & sil refloit encore quelque superflu, en revenant dessus avec le bout du tube Nous acheverez de l'emporter.

Ne manquez jamais de faire tourner, tantôt dans un fens, tantôt dans pautre, la piece que vous tenez dans la flamme, afin qu'elle se chauste également tout au tour; & si vous la tehezavec les deux mains, tournez également de part & d'autre, sans quoi

Iome I.

vous tordrez la piece, dès qu'elle viendra à s'ammollir; si vous vou lez tirer le verre pour le rendre plus menu, attendez qu'il foit plus que rouge (candescens), sortez-le de flamme & tirez-le d'un mouvement uniforme, ou si vous voulez, un pel plus vîte fur la fin qu'au commence

Supposons, par exemple, que vous vouliez faire des tuyaux capillaires, Prenez un tube EF de 5 à 6 politice ces de longueur & de 2 à 3 lignes de diametre, tenez-le par les deux bouts, en plaçant le milieu G, dans la flamme, & ayant les deux coudes ap puyés sur la table; tournez le verse pour le chauffer jusqu'au blanc, cont me je viens de le dire; ôtez-le du feu & tirez en écartant vos deux mains l'une de l'autre; vous aurez un tuyau plus ou moins capillaire, suivant la grosseur & l'épaisseur du tube que vous aurez employé, & fuivant l'extention que vous aurez faite en tirant.

Le verre suffisamment chauffé s'est fle par le soussle, mais pour qu'il s'ar rondisse bien, il faut 1°. qu'il y ait

## TRAVAILLER LE VERRE. 211

un commencement de cavité, 2° que la matiere soit également épaisse tout tour, 3°. également & sussissanment chaussée, 4°. qu'elle soit souflée hors du feu, & avec ménagement. Prenons pour exemple la bou-

le d'un petit Thermometre. Choisssez un tube H, qui ait un pied de longueur ou environ, une demiligne de diametre & autant d'épaisseur; qui soit bien cylindrique; amollislez le bout, joignez-y un autre bout de tube I, que vous aurez chaussé de nême, & en poussant peu-à-peu celui-ci contre l'autre, tandis que vous continuerez de l'amollir, refoulez la matiere & formez-en une petite masse dont vous entretiendrez le creux en soussent vous entretiend hout du tube; détachez le tube I, en fondant l'endroit par où il tient, & continuez de bien chauffer la petite masse K, tout au tour; dès que vous la croirez assez chaude (& vous en lugerez par fa couleur) vous la retirerez du feu & vous la soussile pour ne ayant l'œil attentif sur-elle, pour ne retendre & ne lui faire prendre que grosseur que vous voulez qu'el-

Si

le ait: vous aurez attention de tenis le tube dans une situation verticale, en soussillant la boule, ou de le faire tourner sur lui-même, asin que la boule ne se jette point de côté: quand vous vous serez exercé sur des petits verres comme celui dont je viens de parler, vous en pourrez soussiller de plus grands, en resoulant une plus grosse masse au bout du tube, & en l'ensant un peu à plusieurs reprises, pous étendre la matiere & rendre l'épaisseur égale, avant de donner le dernier soussille qui doit porter la boule à sa vraie grosseur.

Vous soufflerez à peu-près de même les boules qui doivent se casser dans l'air rarésié, & dans l'air condensé; mais vous les tiendrez plus minces, & pour n'avoir pas la peine de resouler la matiere au bout du tube, vous choisirez celui-ci gros comme le petit doigt; vous commenceres par en sceller le bout, & y attaches un petit tube pour le pouvoir manier à deux mains; vous le chausserez un demi pouce de distance du scellement, & en tirant un peu vous y sor merez l'étranglement alongé L: vous

TRAVAILLER LE VERRE. 213 détacherez ensuite le petit tube, & ayant chauffé suffisamment l'espece d'olive que vous aurez formée, vous l'enflerez en soussant un peu fort, pour en faire une boule mince : & en la Présentant d'un côté & de l'autre au bout dela flamme pendant un instant, vous y occasionnerez quelques applatissemens, qui lui conviendront mieux qu'une sphéricité parfaite, pour les expériences auxquelles on destine ces fortes de boules creuses. Après cela vous porterez la partie L dans la flamme Pour la couper un peu en tirant, afin qu'elle devienne capillaire; & vous en romprez le petit bout, asin qu'elle ne soit point scellée.

Quand vous aurez ainsi préparé plusieurs de ces boules & qu'elles seront bien refroidies, vous les saissrez s'une après l'autre dans une tenette sormée de deux fils de ser, réunis en une seule branche, & terminés en lune seule branche, & terminés en lunettes comme M, asin de ne point échausser avec la main l'air qu'elles contiennent, & en plongeant promptement le bout de la queue dans la slamme, vous la scellerez, avant que la chaleur ait pu gagner la boule. Il

faut que la tenette soit saite avec du fil de fer bien menu, pour ne point écraser ce verre qui est très-mince.

Vous préparerez de même par un étranglement un peu allongé, ces petites ampoules N, qui crévent avec éclat, quand on les jette sur des char bons allumés : comme elles ne doivent être que de la grosseur d'un gros pois ou à peu-près, vous les ferez avec des tubes de thermometre; avant de les sceller, vous y ferez en tre une petite goutte d'eau, ce qui se fera très-aisément, si vous les y plonters après les constitutes de la constitute de l gez après les avoir seulement chauf fées dans la main.

Vous aurez souvent besoin de ces chalumeaux O, renslés au milieu; il en faut avoir toujours un assortiment de différentes grandeurs; & vous les proparerez de la maniere fuivante: amo lissez le bout d'un tube, & attachez y-en un autre pour le tirer en capi · laire comme P. Formez l'olive Q, coupez le verre avec une lime en l & en q, scellez ce dernier bout; tenez le de la main gauche & avec la main droite celui qui est ouvert; chaussel la partie du milieu jusqu'au blanc,

& en tournant; portez-le bout p à la bouche, & foussilez en tirant un peu par l'autre bout, & en jugeant à l'œil la grosseur que vous donnez à la partie renssée; il ne faut pas trop l'étendre, de peur de rendre le verre trop mince.

L'entonnoir R se prépare à peuprès de même; mais quand vous aulez formé le renslement S, vous supprimerez entiérement le tube rs, en le coupant dans la flamme; vous chaufferez & scellerez le bout s, & vous le foufflerez fortement; le verre se cre-Vera dans cette partie & demeurera ouvert comme T; mais comme les bords extrêmement amincis, feroient trop fragiles & pleins de bavures, il faut les lécher avec la flamme, pour les épaissir & les arrondir, ou même les teborder en delvors, en passant defsus le bout de la pince pointue trèslégerement.

Voulez-vous préparer le verre d'un prés liqueurs? faites choix d'un tube bien cylindrique, qui ait environ un pied de longueur, dont le diamétre extérieur, foit d'une ligne & demie à peu-près, & qui n'ait pas beaucoup

d'épaisseur; scellez-le par un bout; chauffez-le à 3 ou 4 pouces du scellement, & refoulez la matiere, pour y souffler une boule comme V, qui ait un pouce de diametre ou un peu plus; après cela coupez le tube en u dans la flamme, & laissez le bout se sceller? chauffez ce bout scellé, & soufflez-9 une autre boule beaucoup plus petite que l'autre, comme u; il ne vous restera plus qu'à couper la tige de los gueur, & à chausser l'orifice pour l'és vaser un peu avec la pointe de la pine

Vous ne trouverez aucune difficulté à plier un tube, même sans le sor tir de la flamme, s'il est épais de ver re, & que sa cavité soit étroite, pouls vû cependant que vous ayez soin de l'amollir également tout au tour mais s'il est mince, & un peu large en dedans, il s'applatira à l'endroit du coude : pour empêcher ce mauvais effet, vous le scellerez par un bout, & à mesure que vous le plierez, vous foufflerez un peu par l'autre, pour renfler la partie qui se sera applattie.

Quand les tubes sont fort gros, on cmpêche conserve.

empêche encore l'applatissement, en 1es les remplissant avec du sablon bien sec, & en chauffant avec du charbon allumé, l'endroit où l'on veut faire la courbure : j'ai réussi plusieurs sois à plier ainsi des tuyaux de verre, qui étoient plus gros que le doigt : il faut les chauffer lentement, & les laisser refroidir de même.

Il y a des cas où l'on a besoin de souder deux tuyaux bout à bout l'un de l'autre, pour n'en faire qu'un; il faut tâcher qu'ils soient tous deux d'un verte de la même qualité, vous en scellerez un par un côté X; vous préparerez les deux bouts qui doivent se loindre, en les chauffant l'un après pautre & en les évasant avec le bout de la pince comme Y, y; ensuite prenant l'un avec la main gauche, & l'autre avec la droite, vous chaufferez en même-temps, les deux bouts éva-Tes & vous les appliquerez l'un contre l'autre, en appuyant de façon que la matiere, en appuyant de nouendroit; puis ayant chauffé de noureau cette partie tout au tour, vous foufficrez par le bout qui est ouvert z, pour former un renflement, & vous titerez en même-temps, afin que cet endroit renssé par le sousse prenne en s'alongeant de quelques lignes, un dia

metre égal au reste.

Lorsqu'en travaillant vous aurez besoin de couper un tube, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il soit re foidi, pour le pouvoir manier & y ap pliquer le tranchant ou l'angle de ja lime, ce qui seroit fort incommode; il faut au contraire le chauffer, & le toucher avec le bout de la pince un peu mouillé à la bouche : il se cassera aussi-tôt dans cet endroit.

Le verre s'attache au fer qui est chauffé jusqu'à rougir, mais ils'en tache ensuite, si le métal ou le verse est fort épais: il demeurera attaché un fil de fer menu, ou fur une lame fer fort mince, que vous ferez chauffer à la lampe; & pour l'y tenir commo dément vous pincerez le fer dans la tenette à boucle marquée X, Pl. VI.

Petit équipage d'É mailleur.

Si vous n'aviez affaire de la Jampe d'Émailleur que pour de menues ples ces, telles que la plûpart de celles dont ie viens de s dont je viens de faire mention, & pout un travail de un travail de quelques quarts-d'heur re, je vous proposerois un petit équipage peu embarrassant & d'une lége.

TRAVAILLER LE VERRE. 219 re dépense dont je fais usage, quand ce que j'ai à faire ne demande ni un grand feu, ni un feu de longue durée; cet appareil représenté par la Fig. 8. Pl. VIII. consiste en une lampe semblable pour la forme à celle que j'ai dé-crite ci-dessus, mais capable seulement de contenir une ou deux onces d'huile : la cuvette de cette petite lampe porte en-dessous, une douille grosse comme le doigt & longue de 2 Pouces ou environ, qui monte & descend à frottement dans un autre tuyau de 5 à 6 pouces de longueur, elevé perpendiculairement au milieu dun bassin plat & oblong de ferblanc, garni d'un petit rebord tout au tour; Par le moyen des deux tuyaux qui slissent l'un dans l'autre, on met la lampe à la hauteur qui convient.

Au lieu d'un fousslet, c'est un Eolipyle de verre ou de métal qui anime la
slamme, quand la méche est allumée;
lampe à esprit-de-vin, surmontée de
trois consoles qui portent un cercle
plat, ou de deux branches à ressort
qui sont terminées par deux rosettes
concaves, pour embrasser la boule

Тij

de ce petit vaisseau, comme celui qui sert à répandre une vapeur odorante dans la premiere leçon. Voyez les Ai is qui concernent la troisseme Expérience, & les figures qui y ont

rapport, Tome II.

Vous aurez soin que le bec de cet éolepyle n'ait qu'un très-petit trou, conme celui que pourroit faire la plus fine épingle; vous y ferez entrer de l'eau-de-vie ou bien de l'esprit de vin mêlé avec moitié d'eau, & vous ne l'emplirez que jusqu'au tiers de sa capacité. Voyez encore sur cela les Avis sur la premiere Leçon.

Enfin il faudra que la lampe à el prit-de-vin placée sous l'éolipyle, n'ait qu'une très petite méche, composée de 5 ou 6 fils de coton fort menus, & que sa flamme ne soit dis tante que de trois ou quatre lignes du

fond de l'éolipyle.

Le bassin de ferblanc sur lequel tout cela est établi, peut être lui-mê me attaché sur une boîte de bois de noyer, garnie d'un tiroir, où l'on puisse rensermer les outils, & ce qui convient au service de cet instrument.

I. K H M R



## TRAVAILLER LE VERRE. 221

Avec une slamme animée par le Globules de Jouffle, non-seulement on amollit le verre sondus verre, mais quand on n'en prend pour les anqu'une petite quantité à la fois, on giscopes. le fait couler, & il se met en petites gouttes très-rondes; si vous mouillez, par exemple, le bout d'une aiguille à coudre, & que vous y attachiez une parcelle de beau verre blanc, en la Présentant au bord de la flamme, vous la ferez fondre, & elle prendra la forme d'un globule; la même chose arrivera, si vous chaussez de la même maniere le bout d'un tube capillaire: ces globules de verre bien choifis (car il en faut faire plusieurs, pour en trouver un bon) & maniés par un homme adroit, font de très-bons microscopes, qui ne coûtent pas beaucoup, étant enchassés dans des lames de métal fort minces, avec une trèspetite ouverture: je ne connois perfonne qui ait mieux réussi dans ce gente de travail, que le R. P. la Torre, Bibliotécaire de S.M. le Roi des Deux Siciles, & Correspondant de l'Académie Royale des Sciences; je vous exhorte à lire un Ouvrage qu'il a pu-T iij

blié en 1763 (a) sous ce titre: Nuove Osservazioni, in torno la Storia Natur rale: non-seulement vous y trouve rez une détail fort curieux de la maniere dont il façonne & employe ses globules de verre, mais encore une fuite de fort belles observations, que vous serez sans doute bien aise répéter.

Maniere d'a-

La lampe de l'Émailleur n'est pas re au four suffisante pour fondre ni même pour amollir de groffe pieces de verre : ce pendant il y a certains cas où le Phy ficien a grand besoin de sçavoir faire prendre une plus grande épaisseur à celui qui est trop mince, à courbet celui qui est plan, &c: par exemple, nous n'avons en France, que le verre de la manufacture de S. Gobin, qui foit propre à faire les prismes, dont nous nous fervons dans les expérien ces fur la lumiere; mais les morceaux

(a) Cet Ouvrage avoit été annoncé que que que nées apparage années auparavant, par une Lettre imprimée en latin. & august S latin, & que ce Savant m'avoit fait l'honneur de m'adreffer, avec quelques uns de ces globules ; dont je regrette bien de n'en pouvoir faire ufage moi-même, mes yeux ne pouvant plus se preter à des observations aussi délicates.

TRAVAILLER LE VERRE. 223 de glace qu'on peut tirer de là, n'ont que 5 à 6 lignes d'épaisseur, & cela ne suffit pas. J'ai tenté bien des fois, d'y faire faire des masses triangulaires de grandeur convenable, mais elles ont toujours été pleines de fils, ou de bouillons; je n'ai jamais pu en rien faire: feu M. Paris, privilégié du Roi Pour les ouvrages d'Optique, me communiqua un jour l'idée qui lui étoit venue de gla-Venue, d'amollir un morceau de glace ordinaire, mais bien choisi, de le laisser s'affaisser dans un moule, pour lui faire prendre la figure & l'épaif-feur convenable; j'avoue que je fis tout ce qu'il falloit pour l'en détourner, il me sembloit, que par ce moyen on ne pouvoit avoir qu'une masle pleine de stries, & fort désectueule heureusement cet ingénieux Artiffe ne sut point assez touché de mes raisons, pour abandonner son dessein; il l'exécuta, & après quelques tentatives qui n'eurent point un bon succès, il vint à bout de son entreprise, & il m'a fourni tant qu'il a vécu, de fort bons prismes, sous tels angles que l'ai voulu, & dont les faces avoient 12

à 15 lignes de largeur, & même davantage: il a laissé un fils & un neveu à qui l'on peut encore s'adresser pour en avoir. Voici comment on peut s'y prendre pour l'imiter.

Prenez un quarré de bois A, Fig. 91 Maniere de qui ait 6 pouces de longueur, 3 de lar refondre la glace de mi- geur, & 18 lignes d'épaisseur; divises roir, pout la largeur en deux parties égales par une ligne BB, que vous continuerez à retour d'équerre sur les deux côtes comme Bb; coupez le bois en biseau en retranchant la partie b c d; alors le morceau ainsi taillé sera un prisme triangulaire rectangle, sur monté d'un

parallélipipede e.

Ayez une caisse de forte tôle F, de 9 pouces de longueur, 5 de largeur & 4 de profondeur, sans fond ni couvercle qui y tienne, qu'elle soit seuement garnie de quatre crochets f, f, &c. placez votre bois A de champ fur une table bien solide, & de maniere que son angle aigu d, soit en haut; mettez la caisse de tôle par-des sus, & ayez soin que les espaces vui des soient à peu-près égaux tout au tour; remplissez ces espaces avec du

fable de Fondeur légérement humecté avec de l'eau, (a) & battez-le bien par-dessus, avec une palette de bois, afin de le bien presser, & de lui faire prendre consistance. Cela étant fait, vous mettrez par-dessus, un couver-cle de tôle, qui s'emboîtera sur la caisse, & qui sera retenu par les quatre crochets; vous retournerez cette caisse, & vous retirerez doucement le bois A, qui laissera dans le sable, un creux de même forme que lui, c'est-dire comme g hi k, Fig. 10.

Vous adosserez contre le grand côté de ce creux, un morceau de glace
brute L, de la longueur de BB, Fig.
9, & qui ait assez de largeur, pour
remplir la partie l i k, lorsqu'elle
viendra à s'amollir & à s'affaisser dans
le moule. Vous en jugerez par l'épaiscette qu'aura ce morceau de verre; si
suffira que la hauteur i h, soit le double de cette dimension: car supposez,

<sup>(</sup>a) C'est un sable argilleux dont les Fondeurs ris le vont prendre à Fontenai-aux-Roses, Village situé à deux lieues au sud-ouest de la

étant moins pure qu'au dessous.

Si vous manquez de fable, ou que vous ne sachiez pas vous en servir comme les Fondeurs, vous pourret faire votre moule d'une plaque de fet forgé, de deux bonnes lignes d'épailfeur, que vous plierez comme glik, & que vous fermerez par les bouts, avec deux pieces triangulaires de me me matiere, en y réservant des te nons à queues d'aronde, que vous ferez entrer de côté & que vous ar rêterez par des rivures ; vous tien drez la partie i k, affez large pour qu'elle puisse se rabattre en dehots comme K Z, Figure 11, afin que le

moule puisse se tenir debout, & un

TRAVAILLER LE VERRE. 227
peu incliné en dos de fauteuil, pour empêcher la glace de tomber en devant; & comme le verre amolli pourroit s'attacher au fer, prévenez cet accident, en enduifant l'intérieur du moule d'une couche légere de blanc d'Espagne détrempé à l'eau.

Votre moule étant fait d'une maniere ou de l'autre & chargé d'un morceau de glace comme je viens de le dire, il faut avoir un fourneau tout Prêt, pour le chauffer; vous le ferez faire en terre cuite, ayant un pied en quarré intérieurement & autant de hauteur, avec une forte grille dans le fond, & à chaque angle, une ouverture de 15 à 18 lignes de diametre, Pour laisser un libre accès à l'air qui viendra par le cendrier: si vous n'êtes point à portée des ouvriers qui font ces fortes d'ouvrages, vous le construirez avec des briques communes, de la maniere suivante.

Les briques ont assez ordinairement 8 pouces de longueur, 4 de largeur, & 18 lignes d'épaisseur; quand leurs dimensions seroient un peu dissérentes, vous pourez toujours les em-

Ployer comme je vais le dire.

Sur un plan solide, de niveau, & dans un lieu commode (a) arrangez 12 briques & une moitié, comme vous le voyez au-dessous de la lettre P, Figure 12, & liez-les ensemble avec une légere couche de mortier composé de 2 parties de terre glaise & d'une partie de sable sin, bien mêlées & détrempées avec de l'eau: cette premiere as

sise sera le fond du cendrier.

Bâtissez ensuite les parois avec 5 rangs de briques les uns sur les autres, mais en plaçant toujours le milieu de chacune d'elles sur la jonction des deux qui se trouvent dessous; la seconde assise, par exemple; commecera au chisse 7 par deux briques bout à bout; le retour d'équerre, au chisse 1, encore par deux briques de suite, en commençant au chisse 3. Mais en bâtissant le quatrieme côté, il faut laisser un vuide rs de 6 pouces; ainsi vous n'y employerez que des briques

<sup>(</sup>a) J'appelle lieu commode, un endroit convert comme un angard, ou bien un laboratoire où il y ait une cheminée avec un large manteau, afin qu'on n'ait rien à craindre de la varpeur du charbon.

TRAVAILLER LE VERRE. 220

dont vous aurez retranché une partie: à cette seconde assise, il n'y aura agauche qu'un morceau fort court défigné par la ligne 6 q, celui de la droite s p, sera plus long; mais à la troisieme assise, ce sera le contraire.

Quand vous aurez ainsi élevé les parois de cette partie du fourneau qu'on nomme le cendrier, à la hauteur de 7 à 8 pouces, vous arrangerez defsus, des barreaux de fer 1, 2, 3, 4, 5, &c. & de 9 à 10 lignes en quarré, laissant entr'eux des intervalles de demi pouce: avec des morceaux detuile & du mortier, vous mettrez la maçonnerie au niveau du fer; après cela vous arrangerez sur ces barreaux, trois briques entieres T, V, X, & une moitié Y, comme il est représenté au-dessus de la lettre P. Vous continuerez ensuite d'élever les parois du fourneau à la hauteur d'un pied ou 13 pouces, en observant de placer les briques comme je l'ai enseigné d'abord, de maintenir les assisses de niveau, par un emploi bien proportionné du mortier, & de conserver les quatre côtés d'aplomb, & d'équerte entr'eux. Si vous bâtissez ce four-

neau par terre, il faudra vous baisser beaucoup pour voir dedans & pour le servir; il sera plus commode, étant élevé sur un massif de maçonnerie; de 14 à 15 pouces de hauteur, que vous ferez déborder de 3 ou 4 pouces tout au tour. Voyez la Fig. 13.

Ne faites point usage de ce four neau, que vous ne l'ayez bien fait se cher auparavant & à petit feu d'abord Vous commencerez par y entretenir pendant quelques jours, un peu de braife allumée dans le cendrier; après cela vous mettrez un plus grand feu dans le fourneau même, & vous le renouvellerez jusqu'à ce que vous n'en voyiez plus s'exhaler aucune vapeur. Il fera temps alors d'y placer votre moule avec le morceau de glace qu'il contient.

La place du moule est marquée par 4 lignes poncluées, sur les briques I, V, X, Y, afin que les courants d'air qui viendront par les quatre coins du fond, ne le refroidissent point, & qu'il y ait autour de lui des espaces suffisants pour mettre du charbon : vous aurel l'attention de le chausser bien lente ment; car si le verre recevoit d'abord

TRAVAILLER LE VERRE. 231 one grande chaleur, il ne manqueroit pas de se casser; vous commencerez donc par échauffer un peu le fourneau, & ce qu'il contient, en ne mettant que de la braise allumée dans le cendrier; après cela vous allumerez quelques charbons dans le fourneau même, vous augmenterez ce feu peu-à-peu, & quand vous verrez que le verre commencera à rougir, vous couvrirez le moule avec une tuile, que vous aurez bien fait chauffer auparavant, & vous arrangerez du charbon tout autour du moule, jusqu'à la lauteur de la tuile, & même par-desfus.

Vous découvrirez de temps en temps, pour voir en quel état est le morceau de verre; car quand il sera entiérement affaissé, il ne faut pas le chausser au-delà; le sable ou le ser y pousseroient des vapeurs qui s'insinueroient dans sa substance, s'il devenoit liquide, & qui le gâteroient; mais il ne saut pas non plus le laisser se resoidir brusquement; vous ralentirez seulement le seu, en bouchant l'ouverture du cendrier, avec deux

briques mises de champ l'une sur l'autre avec un peu de mortier, & attachées de même contre sa paroi. Vous couvrirez aussi avec une plaque de ser, le haut du sourneau, après en avoir ôté un peu de charbon, s'il y en avoit encore beaucoup, & vous laisserez le reste se consumer lentement, & le tout se resoidir peu-à

peu.

Le lendemain vous retirerez le moule, vous en détacherez le morceau de
verre, & s'il n'a point de défauts
confidérables, vous le travaillerez sur
ses trois faces, & par les deux bouts,
avec du grès & de l'eau, sur une plaque de fer bien droite; ayant soin de
conformer les angles à un calibre
que vous ferez avec une lame de mé
tal. Si le prisme doit être rectangle,
par exemple, votre calibre sera entaillé par deux angles, l'un de 90, &
l'autre de 45 degrés, Fig. 14.

Après cette premiere ébauche, vous laverez bien votre morceau de verre, afin qu'il n'y reste auçune parcelle de grès; & vous continuerez de le travailler sur une plaque de cuivre,

avec

TRAVAILLER LE VERRE. 233 avec du fablon & de l'eau: cette efpece de bassin doit être bien dressé à la régle; & pour mieux faire encore, vous en aurez deux, que vous userez l'un sur l'autre avec du sablon & de Peau; & quand ils auront servi un certain temps à des ouvrages plats, & que vous aurez lieu de croire qu'ils le seront un peu creusés au milieu, vous les redresserez de la même maniere.

Vous doucirez les trois faces de votre prisme avec de l'émeril fin & de Peau, comme je l'ai dit à l'occasion des verres lenticulaires, & vous fini-Par les polir, en les frottant sur le feutre avec de la potée rouge détrem-Pée à l'eau, & ensuite avec la potée d'étain à sec pour donner le dernier

bouts, n'ont pas besoin d'être ni doucies ni polies, parce qu'elles setont couvertes par la garniture de cuivre qu'on y attache avec du maftic; mais il faut dès la premiere ébauche, y faire un biseau tout au tour, asin que le prisme glisse mieux sur le bassin & sur le polissoir, & que les MANIEREDE

angles ne soient pas sujets à s'écos ner, comme cela pourroit arriver,

s'ils étoient vifs.

TES.

Nous avons besoin pour les expé-Glaces courbées pour fai-riences de Dioptique, & pour rassemre des lentil-bler les rayons du foleil, de lentilles ou des mi de verre qui soient creuses, pour les roits conve. remplir avec des liqueurs transparen tes: on les peut faire avec ces vertes courbes dont les Horlogers couvrent les cadrans des pendules, & on en trouve tout préparés chez eux, ou chez les Miroitiers qui les leur ven dent; mais s'ils n'en avoient pas qui vous convinssent, vous les pourrez courber vous-même, dans le fourneau qui vous aura servi à faire des prismes.

Ayez une demi lentille, c'est-à dire un morceau de bois ou de métal arrondi circulairement, convexe feulement d'un côté, & un peu plus grand que le morceau de verre que vous avez dessein de courber: entourez-le d'un cercle de tôle d'un pouce ou deux pouces de hauteur, & placez-le à plat sur une table, ayant sa sace convexe en haut; remplissez le cer cle avec du fable de Fondeur un peu

TRAVAILLER LE VERRE. 235 humide, & battez-le fortement, afin qu'il s'affermisse, & que le modele y forme bien son empreinte. Mettez Par-dessus le sable, un couvercle de tôle qui emboîte le cercle, en y entrant un peu à force, ou bien il y aura trois ou quatre crochets pour l'arrêter; retournez-le tout, & enlevez doucement le modele, il vous restera dans le sable, un creux, qui sera le moule dont vous avez besoin, & que vous laisserez bien sécher.

Il seroit encore mieux d'avoir ce moule en fer, & vous l'aurez aisément en envoyant le modele à quelqu'endroit où l'on travaille en fer cou-) ou bien en profitant de l'occasion que nous en offrent assez souvent, ces Ouvriers qui courent les campagnes pour refondre les marmites de fer. Si vous avez un bassin de cette espece, Vous rendrez sa cavité unie & plus réguliere, en la frottant avec une demi lentille de plomb, du grès & de Peau, comme je l'ai enseigné ci-devant en parlant des bassins pour tra-Vailler les verres.

De quelque maniere que votre moule ait été préparé, vous placerez dedans, un morceau de glace de miroir poli des deux côtés, & arrondi circu-lairement, mais un peu plus petit que le moule, Fig. 15, & vous le mettrez au fond du fourneau; mais comme le verre en s'amollissant pourroit s'atta cher au fer qui deviendra rouge, il faut prendre la précaution que j'aindiquée ci-dessus, en enduisant la veille l'intérieur du moule, avec du tripoli ou du blanc d'Espagne, ou de l'ocre détrempé à l'eau; il suffira que vous en mettiez une couche bien égale avec un pinceau.

Il faut encore prendre quelque précaution, pour empêcher que le charbon ne tombe sur le morceau de verre, quand il sera au seu: vous pourrez entourer le moule d'une chemise de tôle forte, dont le bord excéde le sien de deux ou trois pouces, afin qu'on puisse le couvrir d'une plaque de me matiere, garnie d'un bouton par où on puisse la faisir avec un pince, pour l'enlever de temps en temps.

Si vous faissez un fourneau exprès, vous y pratiqueriez à niveau des briques qui sont sur la grille, une sené tre semblable à l'ouverture du cen-

TRAVAILLER LE VERRE. 237

drier, avec une piece de terre cuite, pour la fermer: alors vous couvririez le moule avec une moussle de terre cuite, qu'on trouve toute faite chez les marchands de Fourneaux, & en ouvrant la fenêtre, vous veriez sous la mouffle en quel état est votre glace

dans le moule. Il faut encore ici chauffer bien lentement, comme je l'ai dit plus haut à Occasion du prisme; & soit que vous Puissez regarder par le côté ou par en haut, quand le feu sera dans toute sa force, il faut être attentif au moment où la piece de verre sera tout à fait affaissée dans le moule; si vous cessez à propos de la chauffer, elle ne Perdra point son poli, & vous pourrez vous en servir, sans la travailler, quand elle sera sortie du moule ; si au contraire elle a eu plus chaud qu'il n'étoit nécessaire pour la courber, elle sera dépolie en certains endroits de sa surface, & vous serez obligé de la redoucir, & de refaire son poli. Il faudra encore modérer le feu, & laifser refroidir le verre dans le fourneau & très-lentement, en suivant le même Procédé que j'ai enseigné plus haut.

Quand vous aurez courbé dans le même moule, deux morceaux de glace de la maniere que je viens de le dire, & que vous aurez réparé leurs défauts, si elles en ont contracté dans le four neau, vous en arrondirez les bords, & vous les rendrez bien égaux en diametre; après quoi vous applanirez ces mêmes bords du côté de la concavité, en les usant, & en les doucissant sur un bassin plat, afin qu'e tant placés l'un sur l'autre, ils se join gnent bien. Quand vos deux verres seront en cet état, vous les plonge rez tous deux dans un vaisseau un peu creux & rempli d'eau bien claire, vous les joindrez l'un à l'autre, & vous les enleverez avec le volume d'eau qu'ils renfermeront entr'eux, le poids de l'air extérieur suffira pour les contenir; il y a plus, c'est que si vous les laissez ainsi joints jusqu'au lendemain, vous ne pourrez les séparer, qu'en les plongeant dans de l'eau un peu plus que tiéde. . object to. ib.

Dans un fourneau dont l'intérieur n'a qu'un pied en quarré intérieurement, on ne peut guére courber que des verres de 7 à 8 pouces de diame;

TRAVAILLER LE VERRE. 239 tre; si les morceaux de glace tout arrondis n'avoient que 12 à 13 pouces, on pourroit encore en venir à bout avec le seu de charbon, & un sourneau construit comme celui dont il a été question jusqu'à présent, mais plus grand à proportion; si on le faisoit exprès, il faudroit qu'il eût, comme le l'ai dit, une fenêtre par-devant, qui pût s'ouvrir & se fermer, & une grande mouffle, qu'on pût charger de charbon; il faudroit aussi que le haut pût fe couvrir avec une plaque de fer coulé, semblable à celles des Chapeliers, asin qu'il restât du jour aux quatre coins, pour laisser des passages aux courants d'air qui viennent du cen-drier, & qui donnent l'activité au feu; au lieu de cette plaque on peut avoir un dôme de terre cuite percé de pludeurs trous ronds avec des bouchons de Pareille matiere, que l'on ôte ou que l'on remet en place, suivant le de-gré de chaleur qu'on veut donner au fourneau.

Courbe ainst dans des moules, sont la courbure est grande par rapport au

MANIERE DE 240

diametre; si celui-ci, par exemple, est de 12 à 13 pouces, celle-là ne doit guére avoir moins que 30 pouces de

rayon.

Quand les glaces ainsi courbées; ont gardé leur poli, ou qu'on le leur a rendu en les retravaillant, elles sont très-bonnes à faire des miroirs concaves & convexes, mais l'embarras est de les mettre au teint : pour comprendre d'où vient cette difficulté, il faut sçavoir comment ont étame les mi roirs ordinaires, qui sont plans. On a teint les gla- de ces feuilles d'étain battu dont déja parlé plusieurs fois, il y en a de plus épaisses pour les grands miroirs, & de plus minces pour les petits; en coupe un morceau, un peu plus grand que la glace, on l'étend fur une table fort unie & de niveau, & 100 prend foin qu'il n'y ait aucune ride, aucun trou; on verse dessus du mer cure bien net, & avec une patre liévre on le promene sur toute la feuille d'étain pour l'aviver, c'est-à-dire, pour y faire prendre le mercure; on en verse tout de suite une plus grande de quantité, de sorte qu'il y en a en viron une ligne d'épaisseur sur l'étain, fans

Manieres de

TRAVAILLER LE VERRE. 241 lans qu'il se répande par les bords: la glace étant bien essuyée, on la glisse à la faveur du mercure, peu-à-peu fur la feuille d'étain, jusqu'à ce qu'elle la couvre entiérement, & l'on fait pencher la table un peu, asin que le superflu du mercure puisse s'écouler, (bien entendu que cette table, est rebordée de maniere que le mercure, ne peut pas tomber par terre), & l'on charge la glace avec des poids: le lendemain on les ôte, & la feuille ctain tient au verre, avec un léger enduit de mercure, qui en fait un miroir.

Pour que la feuille d'étain avivée faut, comme vous voyez, qu'elle foit fiendue fur une furface conforme à la qu'il e, & qu'elle s'y applique fans fée: quand le verre n'a que 3 ou 4 pouces d'étendue, on en vient à bout tain dans le bassin même où le verre a cumule sur l'étain , on tient le bassin creux un peu penché, tandis qu'on fait glisser le verre, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure, jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y jusqu'à ce qu'il foit au some sur le mercure y le m

milieu; après quoi on renverse le tout fur un support, qui ne porte que contre le verre, le superflu du mercure s'égoutte, & le bassin par son poid presse la feuille, & la contient, jus-qu'à ce qu'elle soit bien attachée. Voyez la Fig. Voyez la Fig. 16. qui représente la coupe de cet appareil. Si le verre est con cave, c'est fur la surface convexe ou ila été travaillé, qu'on étend & qu'on avive la feuille d'étain, & quand verre est appliqué dessus, on le charge ge, afin que le mercure s'égoutte

que l'étamage se séche.

Mais en procédant ainsi, on ne réule sources (sources des glaces), courbes, (concaves ou convexes), dès qu'elles ont seulement un pied de diametre. Dans un voyage que je fis à Londres en 1734, le Dosteur guilliers me guilliers me procura la connoillante de d'un Minaire ce d'un Miroitier qui me fit confidence de la facer ce de la façon dont il s'y prenoit pout mettre au teint ces fortes de miroirs & qui me montra fon appareil; vous pouvez voir ce que j'en ai dit dans des Leçons de Physique, Tome V. page 230. Nos ouvriers ne s'y prennent pas de même; ils font un moule de pla

tre sin, sur le verre même qu'ils veulent étamer; & quand il est sec, ils étendent la feuille d'étain dessus, l'avivent, & y font glisser le verre comme je l'ai dit ci-devant: quand c'est Pour étamer la concavité, ils étendent de même la feuille d'étain, sur le moule convexe, ils l'arrêtent par les bords avec un peu de colle, ils l'avivent; & la furface convexe du verre étant appuyée fur un fac rempli de Sablon, ils versent dans sa concavité un peu de mercure, placent le moule avec sa feuille d'étain dessus, & renversent le tout; c'est-à-dire, que le fac plein de fablon fert alors de Poids pour charger le verre & l'ap-Puyer sur le moule, tandis que le mercure s'égoutte.

M. de Berniéres qui prépare & fait commerce de ces sortes de miroirs, les met au teint avec un amalgame dont il s'est réservé le secret, pendant la vie, (car il la déposé au Secretariat del'Académie, pour être rendu public après sa mort); j'en ai vû chez lui plusieurs qui faisoient un bon esset: mais la feuille d'étain avivée de mercure, me paroît un étamage encore plus solide.

244 MANIERE DE, &c.

J'ai étamé moi-même autrefois des vaisseaux de verre intérieurement, avec un amalgame d'étain de glace & de mercure; c'est de cette façon que les Allemands mettent au teint, ces boules de verre, qui ont l'air d'argent bruni, & d'autres qui parroissent dorées; la différence de celles-ci aux autres, vient de ce qu'elles sont sous flées avec du verre jaune. Je dirai dans le second Chapitre de la seconde partie comment on compose cet amalgame, & de quelle maniere on l'employe.





Galler File

1





# SECONDE PARTIE.

Sur le choix des Drogues simples, & Sur la maniere de préparer celles qui doivent être composées.

Es drogues simples, à proprement parler, font celles que nous recevons immédiatement des mains de la Nature, & fur lesquelles l'Art ne s'est point encore exercé: cependant fous cette dénomination, on comprend bien des substances, que on a déja travaillées, foit pour les reudre plus pures, en leur enlevant ce qu'elles ont d'étranger, soit même pour changer par quelque addition, leurs qualités naturelles, & les rendre Par-là propres à certains usages; c'est dans un sens encore bien plus étendu que j'employe ici le nom de Drogue simple ; je vous donne généralement comme tel, tout ce qui se vend communé.

X iii

ment, & sans être commandé d'avance, dans les boutiques des Apoticaires ou des Droguistes; & je n'en exclus, que ce que vous serez obligé de
composer vous-même ou de faite
composer exprès pour vos expériences: je suivrai l'ordre alphabétique,
afin que vous puissiez trouver plus aisément les articles auxquels vous aux
rez affaire.



## CHAPITRE PREMIER.

Indication des Drogues simples dont il faut se pourvoir pour préparer les Expériences.

#### Aimans.

AIMANT, tel qu'il le faut aux Physiciens, n'est point un objet de commerce reglé & constant, c'est-àdire, qu'il n'y a point de Négociant ni d'Artiste à qui l'on puisse s'adresser en tout temps ni à coup sûr, pour s en Pourvoir; il y a un certain nombre d'aimans répandus dans les cabinets des curieux & des sçavants, qui changent de mains de temps en temps; les Voyageurs qui vont aux grandes Indes, les Pélerins qui viennent d'Espagne, les Ouvriers qui fouillent les mines de fer & celles de cuivre en diffétents Pays, nous en procurent de nou-Veaux; quelques Ouvriers en instruments de Mathématiques s'appliquent Parfois à monter ces pierres, & quand ils réussissent, & qu'ils se sont par là une réputation, leurs boutiques de viennent comme autant de dépôts ou l'on s'adresse tant pour les vendre que pour les acheter; tels ont été à Paris le célebre Butersield, & Pierre le Maire qui est mort depuis quelques années; je ne connois actuellement personne ici, qui les ait remplacés à cet égard: cependant je crois qu'on pourroit encore trouver quelques pieres d'aimant sur le quai de l'Horloge du Palais, chez les Ouvriers du même corps.

Quand aux aimans bruts, vous en trouverez des morceaux chez que ques Epiciers Droguistes, parce que les Apoticaires en employent comme détersifs, dans certains emplâtres. Portez avec vous de la limaille de fer, que vous répandrez sur chaque morceau, & accommodez-vous de ceux où elle s'attachera en plus grande quantité, & où elle vous fera appercevoir des poles en formant des filets qui s'épanouissent.

Les pierres d'aimant n'ont point de prix fixe; on les estime à proportion de leur bonté, & ce ne sont point les plus grosses qui sont ordinaire:

DES DROGUES SIMPLES. 249 ment les plus estimables; elles le sont davantage, lorsqu'avec un volume médiocre, elles contractent une grande adhésion avec le portant qui est de fer, & qui s'attache aux armures: ne soyez point la dupe de cette phrase tant usitée parmi ceux qui vantent les aimans, celui-ci porte 15 fois, 20 fois son poids; c'est un esset qui n'est Point rare dans les petites pierres; mais vous pouvez regarder comme un bon aimant, celui qui pese une livre ou une livré & demie, & qui retient un poids de 18 à 20 livres attaché fon portant : comme j'en faisois Vendre de temps en temps à Pierre le Maire, j'étois convenu avec lui qu'on lui payeroit pour ceux de cette qua-lité, autant de louis d'or qu'ils porteoient de livres attachées à leur armure, & cette convention à tenu jusqu'à son décès.

Vous remarquerez encore, que les aimans naturels qui n'ont rien de fort extraordinaire, ont dû baisser de prix depuis qu'on est parvenu à en faire d'artificiels, qui sont d'une force énorme, & qui communiquent la vertu magnétique d'une maniere supérieure.

## 250 INDICATION ET CHOIX

### Aloës Pitte.

L'ALOES est une plante graffe qui croît dans l'Inde & dans pluseurs autres pays chauds; les feuilles font prodigients prodigieusement longues & épaisses; on en tire des fibres, qui étant sime ples ne sont pas sujettes à se tordre ni à se détordre, comme toutes les autres qui sont silées; c'est ce qu'on appelle fil de Pitte; il est très-propre à tenir un corps grave d'un poids me diocre, à une hauteur déterminée; un Physicien qui a des expériences à faire sur la longueur du pendule; doit préférer ce fil à tout autre; mais Jes Aloës qu'on éleve en Europe ne viennent point affez grands pour nous en former de bien longs, qui soient d'une feule piece ; il faut s'en poul voir par le moyen de quelque voya-geur qui aille aux Indes dans l'intention d'en revenir.

#### Alun.

L'ALUN dont nous faisons usage dans nos expériences, est celui que les Droguistes vendent sous le nom d'Alun de roche, apparemment parce DES DROGUES SIMPLES. 257 qu'il est crystallisé en grosses masses, qui ont l'apparence du crystal de roche lorsqu'il est brut. C'est une marchandise très-commune & à bon marché.

## Ambre, Succin ou Karabé.

La matiere qui est connue sous ces dissérents noms, est un bitume transparent, tantôt jaune, tantôt presque blanc; il nous sert dans les vernis gras, & pour cet usage, vous l'acheterez en petits fragments chez les Droguistes, ou chez les Bemblotiers qui le travaillent pour en faire des grains de colliers, de chapelets, & autres menus ouvrages, & qui en vendent les recoupes à la livre.

Nous nous en servons encore dans les expériences électriques; alors, il saut tâcher d'en avoir des morceaux un peu grands & d'une figure qui les rende propres à être frottés aisément; on en faisoit autresois des manches de couteau & de fourchettes, des defus de tabatieres, & autres bijoux; cela est fort casuel, en faisant chercher chez les Brocanteurs, on en peut trouver à bon compte des frag-

ments, qui seront encore d'usage pout un Physicien.

#### Antimoine.

L'ANTIMOINE est un minéral que vous unirez au fer par la fusion, pour en faire une masse qui étincel le sous la lime, comme je l'enseigne rai dans le Chapitre suivant : vous pourrez vous servir encore de son régule, dans la composition du métal blanc, pour les miroirs, &c. on en trouve très-communément chez les Droguistes; il faut le choisir bien brillant, ayant toute sa masse composée de belles aiguilles couchées à côté les unes des autres, & non interrompues, par des substances étrangeres.

Arsenic.

IL faut demander de l'Arsenic blanc, chez un Apoticaire bien assorti; il ne doit vous vendre cette drogue que quand vous vous serez fait connoître; & vous devez la tenir sermée sous la clef, parce qu'elle est dangereuse, & ne l'employer qu'avec certaines précautions, dont je parlerai par la suite.

Asphalte.

L'ASPHALTE est un bitume, qui nous vient d'Egypte; il est devenu plus commun en France depuis qu'on en a trouvé en Suisse & en Alsace; vous choisirez celui qui sera le plus dur & le plus sec.

Basilie.

QUAND on électrife une plante dans l'obscurité, on fait naître au bout de ses seuilles des petites aigretles lumineuses qui font un très-joli spedacle : je n'en connois pas qui réussiffe mieux que celle qu'on nomme passilic; elle est très-commune, parce quelles a un parfum très-agréable; choissificez de présérence celle qui est de la moyenne grandeur; & au lieu de la tenir dans un pot de terre ou de fayence, mettez-la pour l'électrifer dyence, metter caisse de ferblanc, ou bien faites arriver la vertu electrique à la plante par quelque conducteur métallique,

Belemnite.

J'AI cité dans les Leçons du

Physique la Belemnite au rang des matieres qui deviennent phosphores, quand on les prépare comme la pier re de Bologne: les Naturalistes ne sont point d'accord entr'eux sur la nature ni sur l'origine de cette production, qui est fossile; mais comme elle est très-commune, & qu'elle a des caracteres remarquables, elle strouve en grande quantité dans les Cabinets de tous les Curieux d'Histoire Naturelle; pour le peu que vous en connoissiez quelqu'un; vous en obtiendrez aisément.

Bismuth ou Étain de glace.

C E demi-métal est fort pesant, il s'unit aisément par la fusion avec l'étain, le plomb, l'argent, & il facilité leur amalgame avec le mercure; faut choisir celui qui, étant cassé, fait voir beaucoup de molécules de sigures cu biques & brillantes.

Bistre.

LE Bistre est la suie de cheminée la plus dure & la plus luisante, que les marchands de couleurs préparent en la broyant, en la tamisant, & en

la détrempant avec de l'eau un peu gommée, pour la mettre en petits pains.

Blanc de Plomb.

Voyez Céruse ci-après.

Bois de Bresil.

DEMANDEZ chez les Droguistes, est bois de Bresil de Fernambouc; il ordinairement haché en copeaux ; voyez s'ils sont d'un rouge bien vif, bouche un goût douceâtre.

Bois de Campeche ou Bois d'Inde.

CHOISISSEZ le plus haut en

Bois Néphrétique.

ADRESSEZ-VOUS, pour avoir chand bien assorti, & de bonne soi; ce comme on sait peu d'usage de ce bois, tous les Droguistes n'en ont point, & y substituent quelquesois néphétique, est fort pesant, d'un jaune pale, d'un goût acre & amer: & s'il

est faux, sa teinture ne produira pas l'effet singulier que le Physicien y cherche.

Bois petrifié.

LE bois vraiement pétrissé est ce lui qui est intimement pennie et un suc pierreux; son poids, sa dure té, sa couleur varient suivent la na ture de ce suc dont il est imprégné il faut choisir les morceaux, qui ont confervé l'apparence du bois, où l'on remarque les nœuds, & l'arrangement des fibres ligneuses: on trouve du bois pétrisié, dans une infinité d'endroits, & nommément dans les environs de Paris, du côté de Marly; on en troit ve aussi auprès d'Etampes, à Haute Fontaine près de Soissons; à Mary à Lify près de Meaux, &c. ainsi cela n'est ni rare, ni d'un grand prix, à moins qu'il ne s'y joigne quelque accident fingulier: vous en trouve rez aisément chez les Brocanteurs qui achetent & vendent pour les Cabi nets d'Histoire Naturelle, si communs aujourd'hui; ou si vous connoisses quelque amateur qui en air, il ne vous en refusera pas des échantillons, Boraire

### Borax.

Le Borax est une matiere saline que les Hollandois vendent tout purissé à nos marchands Droguistes; il est blanc & transparent, à peu-près comme l'alun de roche; il est composé de crystaux à six pans, tronqués par les deux bouts; il est d'une saveur sere & piquante; & quand on le met bord une odeur qui n'est point désagréable & qui finit par être urineu-

## Buffle:

Panimal qui porte ce nom, & qui est une espece de bœus: cette peau passice à l'huile, conserve une grande elle ser principalement à faire les ceinturons & banderoles des soldats; en avoir des morceaux: vous choiveux qui sont le moins chanteux, & d'une consistance la plus

Tome I.

## Camphre.

L E Camphre est une résine végétale très-volatile & très-inflammable; nous l'employons avec la poudre à canon, pour en faciliter l'inflammation par le seu électrique; il faut prendre dre pour cela le camphre purifié, qu'on tire de Hollande.

#### Carmin.

LE Carmin est une fécule très-sine, qu'on tire de la Cochenille; Marchands de couleurs le vendent tout préparé; il y en a de différents prix suivant le dégrez de beauté.

### Cendres bleues.

C'EST une poudre fine, que por prépare en broyant une pierre très tendre qui se trouve communément dans les mines de cuivre; il y en a de différentes différentes nuances, depuis le pencéleste jusqu'au vert; on ne l'ent ploye qu'en détrempe.

# Céruse ou Blanc de Plomb.

C'EST une espece de rouille de plomb, excitée par la vapeur du vinale

DES DROGUES SIMPLES. 259 gre: vous en trouverez chez tous les Marchands de couleurs; cette matiere vous servira non-seulement à peindre en blanc, mais aussi à donner du corps aux couleurs qui sont transparentes : vous mettrez une différence entre le blanc de plomb & la céruse, celle-ci est un mêlange de blanc de plomb avec de la craie: elle se vend moins chere que le blanc de plomb

### Chamois.

L'A peau de cet animal, passée à Phuile, nous fert dans bien des occafions, & fur-tout dans les expéniences qui se font avec la machine pheumatique: vous en trouverez à vendre chez tous les ouvriers qui en font des bas, des gants, des culottes, &c Ou chez les Marchands qui les leur vendent & qui en tiennent magazin: choisissez celles qui sont bien fouples, d'une égale épaisseur dans toute leur étendue, qui ne sont point top spongicuses, & qui ne sont point trouées.

Chaux vive-

Vous choisirez la chaux vive em Yij

gros morceaux, & la plus nouvelle que vous pourrez avoir: & si vous étes obligé de la garder quelque temps avant de vous en servir, vous la tien drezenfermée dans des vaisseaux clos, bien secs, ou sous la cendre; car si vous la laissez exposée au contact de l'air, elle en prendra l'humidité, elle s'éteindra peu-à-peu.

### Cinabre ou Vermillon.

C'EST fous le dernier de ces deux noms, qu'il faut demander cette couleur chez les Marchands, & choist celle qui paroîtra la plus éclatante.

### Cire des Abeilles.

SI l'emploi que vous voulez faire de cette cire, exige qu'elle foit bien pure, vous demanderez chez les marchands Ciriers, de la cire vierge; elle est en pains ronds de deux ou trois le gnes d'épaisseur, & de trois à quatre pouces de diametre; vous en mâche rez un peu pour éprouver si elle ne fent pas le suif, & si elle ne s'attache point aux dents.

## Cire d'Espagne.

Nous nous servons de cire à cacheter (vulgairement appellée Cire
d'Fspagne) dans plusieurs expériences
d'Electricité: il faut pour bien faire, la
commander exprès aux Marchands qui
la préparent, non-seulement parce
qu'il la faut en bâtons plus gros & plus
longs, que ceux qui servent à cacheter les lettres, mais encore, parce
qu'il la faut plus dure & plus séche,
& que la dose de gomme lacque y
soit plus forte, qu'elle ne l'est pour
l'ordinaire; je la demande rouge le
plus souvent, cependant j'en ai aussi

#### Cobalt.

La mine de Cobalt est un minétal fort pesant, d'une couleur grise plus ou moins brillante, d'un grain sin, compact & serré; la plus belle se trouve dans les mines de Saxe, où on la travaille pour en tirer le beaubleu; il est séverement désendu d'en faire sortir du pays; c'est pourquoi il vous sera dissicile d'en trouver chez les Droguistes; ils vous en offriront ce262 INDICATION ET CHOIX

pendant, mais si c'est pour faire l'encre de sympathie que vous en avez affaire, n'en faites point l'emplette, à moins, qu'en l'exposant au grand jour, vous ne voyez à la surface des morceaux, quelques essorescouleur de lilas ou de ces couleurs qu'on appelle communément gorge de pigeon.

Cochenille.

La cochenille est un insecte gros comme la punaise domestique, qu'on apporte du Méxique, & qui sert à teindre en écarlate & en cramoisi; si vous n'êtes point à portée des Droguistes qui en font le commerce, vous demanderez aux Tailleurs d'habits, des rognures de draps de cette couleur; & je dirai dans le Chapite suivant de quelle maniere vous pour sez en tirer la teinture.

#### Colles.

Vous serez de la colle avec différents rentes matieres, suivant les différents cas où vous en aurez besoin.

Si c'est pour coller du papier, vous la serez avec de la farine de froment & de l'eau, que vous ferez cuire enfemble, & à qui vous ferez prendre la confistance d'une bouillie claire; au lieu de farine ordinaire, vous pourrez y employer aussi l'amidon, quand il sera nécessaire que la colle soit bien blanche.

La gomme d'Arabie, & même celle qu'on nomme gomme de pays, & qu'on recueuille, fur les Abricotiers fur les Pruniers, &c. étant fondue dans l'eau, fera encore une colle pro-

pre au même usage.

Pour coller le bois, on se sert de celle qui est connue sous le nom de colle-forte : celle qui se prépare en Angleterre est réputée la meilleure; on en sabrique présentement de trèsbonne dans les environs de Paris; cette espece de colle se vend en tablettes ou seuillets de quelques lignes d'épaisseur; choisssez celle qui est la plus séche, c'est-à-dire qui se casse nettement & avec éclat, quand on fait estort pour la plier.

Pour coller le verre ou d'autres matieres lisses, fervez-vous de colle de poisson; il faut choisir celle qui est en petits cordons blancs, la plus transparente, insipide au goût & a Podorat, & la garder dans un lieu sec.

Copal.

CE qu'on nomme vulgairement & improprement gomme copal, est une vraie résine, qu'on employe dans les vernis gras avec le succin; il y en a de deux sortes; l'une vient des pays Orientaux, elle est rare; l'autre qui est plus commune & moins chere nous vient de la nouvelle Espagne; il saut choisir celle qui est en plus gros more ceaux, dure, luisante & transparente, & qui n'a que très-peu de couleur.

Eau de Fleurs d'Orange.

SI vous l'achetez toute faite, prenez garde si elle n'a point un mauvais
goût de seu ou de rance; c'est une
bonne marque, si vous voyez nager
dessus, des petites gouttes d'huile est
sentielle, & si le slacon de verre qui
contient cette liqueur, parost comme gras en dedans: si vous la faites
vous-même, je dirai ci-après en quel
état vous devez prendre la sleur, &
comment il faut la distiller.

Eau-de-viel

#### Eau-de-vie.

L'EAU-DE-VIE la plus inflammable est celle que vous devez rechercher pour les expériences; si vous en saites quelque provision, il faut l'essayer auparavant, & voir si elle prend seu aisément, étant froide; si en la goûtant, vous y trouvez un goût piquant, qui lui soit étranger, désiezvous-en, c'est une marque assez certaine qu'on a voulu déguiser par l'addition de quelque drogue, l'affoibliffement qu'on y a causé en y mêlant de l'eau.

### Eau-forte.

L'EAU-FORTE qu'on employe communément dans les Arts ne differe Point essentiellement de l'esprit-denitre, mais elle est faite ordinairement avec moins de soin; elle est plus foible que lui, & assez souvent elle contient des impuretés ou des matieres étrangéres qui pourroient nuire au faccès de vos expériences; je vous conseille de vous en tenir à l'espritde-nitre, fait en moindre quantité & avec plus d'attention, sauf à l'affoi-Tome I.

266 Indication et choix blir avec de l'eau bien pure, dans les cas où il seroit trop fort.

### Émeril,

L'ÉMERIL est une mine de fet très-réfractaire: ce n'est point pour en tirer ce métal qu'on l'exploite; c'est parce qu'étant broyée, elle de vient une poudre très-dure & capable par-là, d'user & de polir des matieres sur lesquelles l'acier ne pour roit point mordre: les Quinquailliers qui en sont commerce, en ont de différents degrés de sinesse; il faut s'en pourvoir suivant l'usage qu'on en veut faire.

# Esprit de Lavande.

On dit plus communément Eaude Lavande, quoique ce foit de l'espritde-vin chargé de l'huile essentielle de cette plante: on doit dire la même chose de l'eau de thym, de romarin, de mélice, &c. quand ces aromates sont distillés à l'eau-de-vie: si vous achetez ces liqueurs, rebutez celles qui sentiront le goût de seu, dont le parsum sera peu exalté, & qui auront un œil louche: je dirai ci-après comment ont fait ces fortes de distillations.

### Esprit de Nitre.

IL faut distinguer deux sortes d'esprits de nitre; l'un plus commun, moins déslegmé, & moins cher, dont vous ferez le plus d'usage; l'autre qu'on appelle esprit de nitre sumant, qui fume en effet quand on l'expose à l'air, qui a une couleur citrine, & qui ne vous servira que pour enstam-mer les huiles essentielles des plantes. Pour avoir ce dernier, il faut vous adresser à un bon Artisse, & lui recommander d'y mêler quelques gouttes d'huile de vitriol concentrée: vous tiendrez ces deux esprits dans des flaçons de verre bien fermés, evec des bouchons de même matiete, autour desquels vous mettrez encore un cordon de cire molle, & pardessus, un morceau de cuir de gand, que vous lierez au col du flacon, de Peur que la vapeur de l'acide nitreux ne fasse sauter le bouchon. Vous aurez encore l'attention de tenir ces drogues, ainsi que toutes celles qui sont dangereuses, dans un lieu sermé à clef.

# 268 INDICATION ET CHOIX

Esprit de sel Marin.

DEMANDEZ cette liqueur à un Chymiste, & recommandez-lui de tirer cet esprit par l'interméde de l'acide vitriolique; s'il est fait ainsi, il
doit sumer en prenant l'air: gardezle dans un flacon dont le bouchon
soit de verre & bien ajusté.

### Esprit de Térébenthine.

L'ESPRIT de Térébenthine, qu'on nomme Eau de Raze en Italie & en Provence, est l'huile essentielle tirée par distillation de la térébenthine du pin: tous les Epiciers droguistes & les Marchands de couleurs en ont dans leurs magasins; il faut choist cette liqueur bien claire, bien séche, c'est-à-dire très-volatile, & qui ne soit point gluante quand on la touche: elle est très-instammable; il faut prendre garde d'en approcher de trop près avec la flamme.

# Esprit-de-vin.

QUAND vous choisirez de l'esprit-de-vin chez les Distillateurs ou chez les Marchands qui en sont commerce, voyez s'il est bien inslammable & bien pur. Vous en mettrez dans une cuiller d'argent, & vous verrez s'il prend seu fort aisément, & si lorsqu'il cesse de brûler, il ne reste qu'une très-petite quantité de slegme. Versezen un peu dans un verre à boire, & par-dessus, un peu d'eau bien nette; s'il blanchit, s'il devient laiteux, c'est un marque qu'il est mêlé avec quelque huile essentielle de plante, ce qui arrive assez souvent aux esprits de-

Vin qui nous viennent du dehors.

L'esprit-de-vin qui tiendra contre ces épreuves, sera bon pour la plû-Part des usages qu'on en fait en Physique; il y a des cas, quoiqu'en petit nombre, où il faut qu'il soit plus désegmé; alors vous vous adresserez à un bon Artisse, qui vous en fournira de plus parfait, sous le nom d'esprit-de-vin rectifié: ou si vous voulez le rectisser vous-même, je vous en indiquerai les moyens dans le Chapi-

tre fuivant.

Ether.

L'ETHER connu ci-devant sous le nom de Liqueur éthérée de Frobénius, Ziij est un esprit-de-vin très-déslegmé, & préparé ensuite par un acide bien concentré: il prend le nom de l'acide dont on s'est servir pour le préparer; ainsi l'on dit éther vitriolique, éther nitreux, &c. vous aurez besoin de cette liqueur, pour faire une jolie expérience sur les resroidissemens artissiels; vous pourrez vous servir indifféremment d'éther préparé par tel ou tel acide, pourvu qu'il soit extrêmement volatil.

## Gomme Arabique.

La gomme arabique ne se dissout que dans l'eau: si l'on veut que cela se fasse promptement, il faut la concasser en très-petites parties; choisssez celle qui est la plus claire, la plus transparente, & commencez par laver les morceaux, pour ôter les sa letés qui pourroient s'y être attachées.

Gomme Elemy.

Les Droguistes vendent sous ce nom, une résine qui a plusieurs usages; on en fait entrer un peu dans les vernis à l'esprit-de-vin, pour les rendre un peu moins secs, & empêcher qu'ils ne se gercent; il y en a de deux sortes; l'une vient du Levant, & l'autre nous est apportée des Isles de l'Amérique; c'est de celle-ci dont nous faisons le plus d'usage dans les Arts, parce qu'elle est plus commune & moins chere: la premiere a une couleur verdâtre, la seconde tire sur le jaune: comme vous userez peu de cette matiere, présérez celle qui vient du Levant.

#### Gomme Gutte.

CETTE matiere qui tient en même-temps de la nature des gommes & de celle des résines, peut se dissoudre dans l'esprit-de-vin ou dans l'eau; vous pourrez vous en servir pour les couleurs en détrempe, ou la faire entrer dans le verni à l'esprit-de-vin : elle fournira dans l'un & dans l'autre cas, une belle couleur jaune.

## Gomme Lacque.

C E que les Fabriquants de cire à cacheter les lettres & les Vernisseurs appellent gomme lacque, est une matie-resseure qui nous vient des Indes Ziv

272 INDICATION ET CHOIX orientales: il y en a de trois sortes dans le commerce, ou plûtôt c'est la même matiere fous trois états différents: quand on la recueille elle est attachée à des petites branches d'afpelle lacque en bâtons; on en tire une belle teinture rouge, après quoi elle est toute en petits grumeaux, & elle se nomme alors lacque en grains: en fin on la fait fondre, & on la coule ou on l'étend sur quelque pierre du re & unie; & dans ce derniere état, on lui donne le nom de lacque platte. C'est cette derniere que vous demanderez pour faire du vernis à l'espritde-vin, & vous choisirez la plus pu-

# Graine d'Avignon.

re, & la plus transparente.

On donne ce nom au fruit du petit nerprun, arbrisseau très-commun, que vous trouverez aux bords des bois & dans les haies, si le terrein est un peu aquatique: cette graine, ou plûtôt les bayes cueillies avant leur maturité, & séchées lentement, donnent une belle teinture jaune,

DES DROGUES SIMPLES. 273 qu'on exalte encore en y mettant un

peu d'alun de roche.

Ces mêmes bayes prifes dans leur maturité, c'est-à-dire lorsqu'elles sont noires, donnent aussi un beau verd; mais elles ont besoin pour cela d'une Préparation que j'indiquerai dans le Chapitre suivant; c'est ce qu'on appelle verd de vessie. Vous en trouverez, ainsi que de la graine d'Avignon pour le jaune, chez tous les marchands de couleurs.

Gres.

QUAND vous vous fervirez de grès en pierre pour aiguifer des outils, ou pour frotter des plaques de fer coulé, &c. prenez de celui dont on fait le pavé; choisissez le plus uni, & celui dont le grain ne sera ni trop gros ni trop sin & qui n'aura qu'une dureté moyenne: si c'est pour écraser & le mettre en poudre, comme quand on veut user du verre ou du métal, sur une sorme quelconque, choisissez le plus tendre: les vicilles meules de Rémouleurs sont très-bonnes pour cet usage.

# 274 INDICATION ET CHOIX

# Huile d'Aspic.

CETTE huile essentielle, se tire d'une espece de lavande qu'on nomme Aspic de Provence: elle est bonne à mettre en petite quantiré dans les vernis blanc à l'esprit-de-vin; elle est assez souvent falssisée, par un mêlange d'huile de térébentine; il est aisé de s'en appercevoir, en y trempant un linge ou un morceau de papier gris, & le faisant brûler, l'odeur vous apprendra ce qu'il en est.

### Huile de Chaux.

On a donné ce nom qui est fort impropre, à une liqueur qui fait un coagulum avec une forte dissolution de sel de tartre: si vous ne la préparez pas vous-même vous la désignerez à l'Artiste, par l'usage que vous en voulez faire, & vous lui recommanderez de la charger beaucoup & de la clarister par siltration: gardez-la dans un flacon bien bouché.

Huiles de Gayas & de Girofle.

On trouve ces huiles toutes pré-

DES DROGUES SIMPLES. 275 Parées dans le commerce; il faut s'adresser pour les avoir bonnes, ou aux Artistes mêmes qui les distillent, ou aux Marchands qui font le plus grand

débit de pareilles drogues. Comme l'huile essentielle de girofle est chere, assez souvent ceux qui la vendent la mêlent avec quelque autre huile ou esprit ardent de moindre prix. Voici différentes façons de perouver. 1°. Étendez avec le bout du doigt sur du papier blanc ou sur une carte à jouer, une ou deux goutte de l'huile essentielle que vous voulez éprouver; chauffez-la légérement en la tenant au-dessus d'un réchaud plein de feu: après l'évaporation, s'il reste quelque chose de gras, c'est une marque qu'on a mêlé avec la liqueur, quelque huile grasse sans odeur forte, Pour en augmenter le volume. 2°. Si Yous foupçonnez qu'on ait mêlé de l'esprit-de-vin avec l'huile essentielle, vous le reconnoîtrez en y ajoutant un peu d'eau pure; le mélange alors deviendra laiteux. 3°. Si en répandant un peu de votre huile de gi-rosse sur un papier gris, vous la saites promptement évaporer en l'exposant au seu, & qu'elle répande une forte odeur, de térébenthine, c'est qu'on se sera servi de cette huile es sentielle qui coûte peu, pour falsisses celle que vous éprouverez.

### Huile de Tartre. //

Les Chymistes ont une huile de tartre à qui cette dénomination convient mieux qu'à la liqueur dont il est ici question: c'est pourquoi, si vous ne la préparez pas vous-même, il saut demander l'huile de tartre par défaillance, qui n'est autre chose que l'alkali du tartre, délayé dans la quantité d'eau qui sussiti pour le tenir liquide.

#### Huile de Vitriol

On connoît sous ce nom l'acide vitriolique plus ou moins déslegmé; celui qui nous vient des laboratoires de Hollande, & qui est le plus commun dans le commerce, contient beaucoup d'eau & sa couleur est ordinairement presque noire: quand il est rectissé, il est transparent & sans couleur: cette liqueur se charge en trèspeu de temps de l'humidité de l'air, & s'assoiblit d'autant; il faut la tenir

dans un flacon bien bouché; mais le bouchon doit être de verre, car s'il étoit de liége, ou de quelqu'autre matiere végétale fur laquelle la liqueur pût mordre, elle redeviendroit déflegmée: prenez garde d'en répandre fur vos doigts, ils feroient tachés en noir, jufqu'à ce que l'épiderme fût renouvellé.

## Incrustations.

On nomme ainsi les corps qui; d'ant séjourné dans une eau chargée dun fuc pierreux, trop grossier pour pénétrer au dedans, s'en trouvent endults & couverts, de maniere cependant qu'on reconnoît encore leur forne naturelle: le plus souvent ce sont des faisceaux d'herbes, de joncs, de los enfemble d'ant liés enfemble par cette espece de gluten, & dont chaque brin se reconnoît encore sous cette croûte pierreuse. Ces accidents sont extrêmement communs; il y en a dans un si grand nombre d'endroits, qu'on peut s'en procurer aisément des morceaux.

# Litarge.

LA litarge n'est autre chose que du plomb que l'on a calciné expres ou qui s'est scorifié, lorsqu'on l'a em ployé pour purifier l'or ou l'argent à la coupelle. On appelle litarge dor celle qui est d'un jaune rougeâtre pour avoir souffert un plus grand deste de feu, & litarge d'argent, celle qui est plus pâle. Quoique ces deux fortes de livarges dias de litarges différent un peu entrelles par leurs couleurs, elles ne sont tolliours que du la leurs elles ne sont tollis jours que du plomb calciné, & vous pouvez les employer indifféremment, dans toutes les occasions où je vous en recommenderai l'usage.

# Mastic en tarmes.

Le mastic naturel est une résine que l'on tire par incisson d'un arbuste qui s'appelle lentisque; la plus grande partie Coule jusque par terre, & contrade touisment tracte toujours quelques impuretés; celle qui demondre quelques impuretés; celle qui demeure attachée aux feuilles & aux branches, se recueille à part & se distingue par le nom de mattic en la martic en la martin en tic en larmes; c'est la plus pure & ja plus estimable: elle est en grains clairs & transparents, d'un blanc tirant au jaune, & se casse net sous la dent.

Mastic composé ou des Fontainiers.

LES Marchands de couleurs & autres Droguistes vendent sous ce nom, ou sous celui de ciment, une composition faite avec de la poix-réfine & de la poix grasse mêlées ensemble; avec de la brique pilée & passée au tamis. Ce mastic est très-dur & fort fec; si vous vous en servez pour mastiquer du verre dans du bois, ou dans du métal, il faut l'adoucir, en y mêlant un sixieme de cire & une petite quantité de térébenthine; & quand Vous le ferez fondre pour l'employer, prenez garde de ne le point trop chauffer, car il se décomposeroit; la partie grasse devenue très-liquide, laisseroit tomber au fond du poëlon, le ciment qui donne du corps à la composition.

# Mercure ou vif Argent.

VOYEZ ce que j'ai dit de ce miperal à la fuite des Métaux, Premiere artie, page 113.

# 280 INDICATION ET CHOIX

Nitre ou Salpêtre.

IL y a dans le commerce deux fortes de falpêtres: l'un nous vient des Indes, assez pur & en beaux criftaux, qui sont en forme d'aiguilles à côté les unes des autres; cependant on le purifie encore en Europe: l'autre faire le principal de la communication de la c tre se tire des terres & des platras, qu'on va prendre dans les vieilles ma fures & dans tous les endroits qui ont été abreuvés des excréments d'animaux; mais ce dernier n'est point pur, il faut le dépouiller des substances étrangeres de ces étrangeres dont il est chargé; la fe fait ordinairement en trois cultes; celui de la troisieme est le pet purifié, celui de la feconde pet moins, & celui de la premiere, nes dégagé que des hétérogénéités les plus grossieres: le prix est à proposition du décré tion du dégré de pureté : vous n'ent ployerez pas celui de la troifieme cuite, dans les cas où vous pourret vous accommoder de celui de la seconde ou de la premiere.

Noix de Galle.

LA noix de galle n'est point un

DES DROGUES SIMPLES. 281 ruit, quoiqu'elle en ait l'apparence, c'est une excroissance occasionnée par la piquûre d'un insecte qui y dépose les œufs. Elle est arrondie & dure, de la grosseur d'une noix muscade, ou peu-près; il y en a de blanches, & d'autres qui font presque noires: toules sont piquées de petits trous, par éclos & qui ont crû dedans. La noix de galle se recueille sur les chênes du levant, & s'employe beaucoup dans les Arts, & sur-tout dans celui de la teinture.

Orcanette.

L'ORCANETTE est une plante de la Provence ou du Languedoc, dont la racine donne une très-belle teinture rouge; il faut préférer celle qui est nouvelle & encore un peu souple : comme il n'y a que l'écorce de la racine qui fournisse de la couleur, il faut choisir la plus menue; si elle teint les doigts lorsqu'on l'a maniée avec un peu de frottement, c'est une bonne marque.

Orpiment ou Orpin minéral. CETTE matiere contient de l'ar-Tome I. Aa

fenic; par cette raison, elle doit être employée avec précaution, & gardée avec soin. Les Droguistes vendent l'orpin en morceaux, qui étant casses nouvellement, sont d'un jaune verdâttre, & dans d'autres endroits d'un jaune tirant au rouge, avec des paillettes & des veines brillantes: c'est dans cet état qu'il le faut prendre pour faire l'encre de sympathie, dont je diraila composition dans le Chapitre suite.

Les Marchands de couleurs broyent l'orpin & le mettent en poudre pour les Peintres & pour les Vernisseurs ils le trient, asin d'en avoir de différentes nuances; ainsi on peut leur de mander de l'orpin pâle, qui est d'un jaune de citron, & de l'orpin qu'ils appellent rouge & qui est d'un jaune

plus foncé.

Orseille.

L'Orseille est une pâte molle, d'un rouge foncé & presque violet, qu'on trouve toute préparée chez les marchands Droguistes: il y en a de deux sortes; la plus commune & la moins chere se prépare avec une es DES DROGUES SIMPLES. 283

pece de lichen ou de plante fongueuse qu'on tire d'Auvergne, & qu'on nomme Perelle: mais la plus belle, qui coûte aussi davantage, se tire des Canaries, & se prépare à Amsterdam: il faut garder cette pâte dans un lieu frais, afin qu'elle se dureisse moins.

# Petrole.

Le petrole, ou huile de pierre, est un bitume très-liquide: il en vient de dissérents Pays; mais vous présérerez celui de Gabian en Languedoc, qui est rouge, & vous demanderez au Droguiste qui vous le vendra, qu'il soit distillé, ou vous le distillerez vousmême.

### Pierre à fusil ou Cailloux.

La pierre à fusil, lorsqu'elle a une demi transparence, paroît lumineuse intérieurement, lorsqu'on en fait choquer deux l'une contre l'autre: pour faire cette expérience, vous en choisirez des morceaux plûtôt arrondis que plats, & gros à peu-près comme des noix.

Vous réuffirez encore mieux avec des mouceaux d'Agatte, ou avec ces

284 INDICATION ET CHOIX cailloux roulés, qui font blancs, à demi transparents, qu'on trouve au bord des rivieres ou des torrents; cela est très-commun dans le voisina. ge des hautes montagnes.

Pierre de Bologne.

CETTE pierre n'affecte aucune figure constante sous laquelle on la puisse de signer: on la trouve communément en morceaux irreguliérement arrondis elle est d'un blanc cendré extérieure ment: quand on la casse on y remar que des stries brillantes; elle à l'air d'une pierre talkeuse: on n'en fait point commerce; il faut avoir quel que correspondance en Italie ou à Bologne même pour s'en pourvoir.

Au défaut de la pierre de Bologne, on peut faire des phosphores avec la bélemnite, avec la topase des Droguistes, qu'on nomme pour cela fpath phosphorique, avec le gyps, avec plusieurs autres pierres dont j'ai fait mention. Tome V. des Leçons de

Physique, page 43.

Pierre pourrie.

On appelle ainsi une sorte d'ocre

dépouillée de sa partie grasse, & si dépouillée de sa partie grasse, & si friable qu'elle tombe en poussière très-fine: on en tire d'Angleterre, qui est bien préparée & dont les ouvriers se servent pour polir le cuivre; on en trouve chez les marchands Quinquaillers qui vendent des outils.

## Phosphore d'Urine.

AVANT l'année 1737, on ne faifoit point ce phosphore en France, il falloit le faire venir d'Allemagne ou d'Angleterre; il fut fait pour la Premiere fois à Paris le 22 Août 1737 Par M. Hellot, conjointement avec MM. Geofroy, Duhamel & Dufay. Depuis cette époque, nous n'avons plus cette époque, nous n'avons plus été obligés, d'avoir recours à l'Étranger. Mais comme cette opération délicate, pénible, coûteuse, & pen lucrative, par le peu de con-Commation qui se fait de cette matiete, plus curieuse qu'utile, il n'y a qu'un très-petit nombre de Chymistes, qui fe Piquent d'en fournir de leur façon Physiciens; vous en trouverez chez MM. Rouelle & Baumé, & peut etre encore chez quelques autres, fur-tout de ceux qui font chez eux

des cours de Chymie pour les Amarteurs de cette science.

Phosphore de Homberg ou Pyrophore.

S I vous n'aviez pas la commodité ou le loisir de préparer vous-même cette matiere, il n'y a pas d'Apoticaire tant foit peu instruit, qui ne la connoisse, & qui ne puisse vous en fournir, étant prévenu quelques jours auparavant.

# Potée d'Émeril.

On donne ce nom à la poudre d'émeril, qui a servi, & qui s'est usée sur la meule des Lapidaires: c'est une espece de boue qui se trouve au sond de leur baquet, & dont les Ouvriers se servent pour achever de polir les métaux, & pour doucir le verre; mais il faut la laver comme je le dirai.

### Potée d'Étain.

Tous les Potiers d'étain vendent cette potée, qui est la chaux de ce métal: il faut choisir la plus blanche, & la plus sine; & quand on doit l'employer pour polir du verre, ou des

miroirs de métal, il faut encore la laver, comme la potée d'émeril.

### Potée rouge.

On a donné ce nom au résidu qui se trouve dans les cornues, après la distillation de l'eau-forte: cette matiere est fort rouge à cause de l'ocre du vitriol martial, qui en fait la principale partie: on la lave pour emporter ce qu'il y a de salin; on la sait sécher, & après cette opération elle se broye aisément, & se réduit en une poudre très-sine, qui sert à Folir les glaces.

### Poudre fondante.

C'Est la poudre dont j'ai fait mention à la quatrieme Expérience de la XIV. Leçon; j'y ai nommé les drogues dont elle est composée, avec les doses qu'il faut observer; vous la Préparerez vous-même très-aisément; ayez seulement l'attention de ne point mêler la fleur de sousrez fait sécher, tandis qu'il est encore chaud; & jettez promptement la coquille de noix dans

un verre plein d'eau, dès que vous appercevrez le métal en fusion.

Poudre fulminante.

RECOMMANDEZ-BIEN à l'Artisse qui vous préparera cette poudre, d'observer les doses exactement trois parties de salpêtre sin, deux parties de sel de tartre, & deux parties de fleur de sousre; de broyer chacune de ces drogues parsaitement, de les mêler ensemble par une longue trituration; car c'est principalement du mêlange intime de ces trois matieres, que dépend le succès de l'expérience.

# Roses de Provins.

PARMI les expériences que nous faisons sur les couleurs, il y en a une qui se fait avec de l'esprit-devin dans lequel on a fait insuser des pétales de roses, pendant quelques heures: toutes les roses ne sont pas bonnes pour cet usage; celle que j'indique sous le nom de rose de Provins est celle qu'il faut choisir; elle est d'un rouge cramoisi fort vif, on peut la faire secher au soleil, & en garder dans

dans un fac de papier ou dans un bocal, pour en avoir dans tous les temps de l'année.

# Sang de Dragon.

C'EST une résine qui est d'un rouge de sang: comme il y en a de plusieurs sortes chez les Droguistes, vous demanderez celle qu'on appelle sang de Dragon en larmes; elle est en petites masses arrondies, comme des noix muscades, & enveloppée dans des seuilles longues, étroites, & un peu jaunes.

## Sel Ammoniac.

commun dans le commerce, est en pains épais de trois à quatre doigts: il est d'une couleur cendrée, un peu transparent; gardez-le en morceaux, & quand vous voudrez en faire usage pour des refroidissemens artificiels, vous le pilerez dans un mortier, & heures auparavant dans un poëlon de terre cuite, sur des charbons ardents.

Comme ce sel est cher, s'il n'a été Tome I, Bb mêlé qu'avec de l'eau ou avec de la glace, vous pourrez le retirer, en fai fant évaporer sur le feu, l'eau qui le contient, & le faire bien séches, pour le garder ensuite dans un bocal fermé de façon que l'humidité ne puisse point s'en emparer.

### Sel de Soude.

LE mot foude est le nom d'une plante dont il y a plusieurs especes; quand on les brûle en grande quantité elles produisent une cendre très abondante en sel, qui se pelotonne & se durcit comme une pierre; masses falines ainsi durcies, se vendent chez les Épiciers Droguistes, dent chez les Épiciers Droguistes, se plus dans les Verreries & dans les Savonneries, celle qui vient d'Espagne, & qui se nomme soude d'Alicante.

Le sel de la soude d'Alicante' dégagé de sa terre, est un alkali des plus distingués; celle qu'on nomme soude de varec, & qui se fait en grande partie sur les côtes de Normandie, contient beaucoup de sel marin; je disait

on général, comment on tire le sel des matieres réduites en cendres.

#### Sel de Tartre.

LE tartre est à proprement parler le sel essentiel du vin, qui s'est attaché & durci contre les douves des tonneaux où cette liqueur a séjourné. Quand il est purifié & dégagé de la lie & de la partie colorante avec lesquelles il est mêlé, il se présente sous la forme d'un sel blanc & transparent qu'on nomme cristaux ou crême de tartre. Mais quand on brûle le tartre qui enduit l'intérieur des tonneaux, ou la lie qui reste au fond, on en tire un sel alkali, qui s'appelle sel de tartre; c'est de celui-ci dont vous aurez le plus à faire en Physique; on en trou-Vetoujours tout préparé chez les Apoticaires; il faut le prendre bien sec, & le garder dans un flacon bouché avec du verre, car il prend fort vîte l'humidité de l'air, & se réduit en liqueur.

#### Sel Marin.

LE fel marin, ainsi nommé, parce que nous tirons de l'eau de la mer la Bb ij 292 INDICATION ET CHOIX

plus grande partie de ce que nous en employons, soit dans les Arts soit dans les Cuisines, se nomme aussi sel commun, à cause du grand usage qu'on en fait, par comparaison à tous les autres sels. Celui qui sort du grenier des Fermes, n'est pas bien pur; sa couleur même annonce qu'il est mêle avec quelques parties terreuses. Quand vos expériences exigeront qu'il soit purgé de ces substances étrangeres, vous le laverez comme je le dirai au

Chapitre fuivant.

Vous pourrez vous dispenser de laver du sel de Gabelle, en vous set vant d'un sel de la même nature qui est fossile, & qu'on nomme sel gemme; vous choisirez chez le Droguiste, ce lui qui est en cristaux bien blancs. Ou bien vous garderez pour les usages de votre laboratoire, le sel blanc qui fe trouve sur le beurre qu'on appor te de Bretagne ou de Normandie, dans des petits pots d'une terre bleuatre.

Sandarac.

L A fandarac est une résine séche & cassante qui découle d'un arbre

qu'on appelle le grand genévrier, & qu'on cultive dans les pays chauds. Il faut choisir celle qui est la plus blanche, la plus transparente.

Sirop de Violettes.

DEMANDEZ le plus nouveau, celui de l'année, chez un Apoticaile qui ait du débit.

Soude:

Voyez Sel de soude.

Soufre.

Le foufre se vend sous deux sormes différentes: il y en a qui est en masses dures & solides, & qui a été coulé dans des moules, quelquesois en petits pains, & plus souvent en bâtons; c'est celui-ci qu'il faudra employer, quand je parlerai de faire sondre du sousre: mais on le vend encore dans l'état d'une farine très-légere, & il se nomme alors fleur de sousre; il ne faut pas prendre l'un pour l'autre.

Spath.

LE spath est une pierre calcaire
B b iij

294 INDICATION ET CHOIX

dont les fragments & les moindres parties se présentent sous la forme de crystaux, qui affectent des figures constantes. Les Naturalistes en distinguent beaucoup d'especes, par la confistance, la grandeur, la forme, la couleur de ces parties crystallisées; celui qu'ils appelle spath rhombol dal, est le plus propre à faire par la calcination, un phosphore semblable à la pierre de Bologne.

#### Stalactites.

On donne le nom de stalactites, à des concrétions pierreuses qui se font aux voûtes des Grottes naturelles, qui y demeurent pendentes, à peu près comme ces glaçons qu'on voit aux bords des toits, après un faux de gel: ces especes de pierres commencent & prennent leur accroissement par des gouttes d'eau chargées d'une terre très-fine, ou d'un fable capa ble de se filtrer avec l'eau, qui fert de véhicule, & qui le dépose en s'évaporant. Le volume, la figure, la Couleur & les autres qualités sensibles de ces fortes de dépôts accumulés, dépendent de la durée de l'écoulement, de la fuccession plus ou moins prompte des gouttes, de l'abondance & de la nature du suc pierreux mêlé avec l'eau qui le charie, & de bien d'autres circonstances locales, qu'il seroit difficile de détailler. Les stalactites les plus renommées en France sont celles des grottes d'Arcy en Bourgogne; il est bon que vous en ayez quelques-unes de celles-là ou des autres: les Cabinets d'Histoire Naturelle en regorgent.

Sublimé Corrosif.

LE sublimé corrosse est un sel composé, dans lequel le mercure est combiné avec l'acide du sel marin : cette drogue seroit bien dangereuse si on la portoit à la bouche, ou s'il s'en mêloit, même une petite quantité, aux alimens; mais elle ne produit Point de vapeur nuisible, & ne fait aucune mauvaise impression sur la Peau, quand on la touche avec les doigts nuds: les Apoticaires ne doivent en vendre qu'à des personnes bien connues; & celles qui en sont usage doivent la tenir sous clef, ou ne la consier qu'avec beaucoup de B b iv

circonspection. Vous pourrez préparer vous même le sublimé, si vous n'êtes pas à portée de l'acheter tout fait.

Succin.

VOYEZ Ambre.

Talc.

It y a plusieurs sortes de tales celui dont il s'agit ici, se nomme par les Naturalistes talcum virescens, tale verdâtre, ou tale de Venise, parce que les Vénitiens qui le tirent du Royaume de Naples, le répandent dans le commerce. Chaque masse est composée d'une infinité de seuillets minces argentins, & transparents. Au défaut de ce tale, vous pourrez employer les seuillets aussi transparents d'une pierre qui se trouve très-communément dans les carrieres de plâtre, & qui est une espece de Gypse.

### Térébenthine.

L'A térébenthine est une résine qui découle de plusieurs especes d'arbres, mais sur-tout des pins : il faut la choisir bien claire & transparente;

on confissance de syrop épaissi; elle devient plus coulante, quand on la fait un peu chausser.

## Tournesol.

Le tournesol vient d'une plante que l'on prépare avec la chaux & l'urine, pour en faire une pâte qui sert à teindre en bleu; on la met en petits pains qu'on fait sécher; c'est dans cet état qu'on l'achete chez les Droguistes; il faut choisir celle qui parsoît la plus haute en couleur.

#### Varec.

Voyez ce que j'en ai dit au mot de soude.

### Verd de Gris.

Le verd de gris est, à proprement parler, la rouille du cuivre: la plus grande partie de celui qui se confomme en France, vient de Montpellier; il s'employe dans beaucoup d'Arts, & sur-tout dans celui de la teinture: il vous donnera une belle couleur verte pour les enluminures; mais quand vous l'acheterez pour cet usage, vous demanderez au Mar-

chand de couleurs du verd d'eau, ou bien du verd de gris calciné, broyé à l'huile: le premier est en liqueur, le dernier est enfermé par petits paquets, dans de la vessie.

### Vin.

QUAND on veut faire monter le vin au travers de l'eau, il y a du choix à faire: certains vins sont aussi pérants, & même plus pesants que l'eau commune, ils resteroient au sond du vase qui sert à cette expérience; d'autres sont si légers, qu'ils s'élévent trop brusquement, le jet se déchire, pour ainsi dire, en traversant la masse d'eau & s'y mêle: nos vins de Bourgogne & ceux des environs de Paris, reus sissent fost bien; mais il saut prendre de ceux qui ont beaucoup de couleur, afin que leur ascension & leur séparation deviennent plus sensibles.

Pour les distillations, le vin nou

veau vaut mieux que le vieux.

Vinaigre.

S'IL entre du vinaigre dans quelques-unes de nos expériences, c'est toujours celui qui est fait avec le vin de raisin; & dans presque toutes les occasions, nous présérons celui qui a été distillé, parce que le plus souvent, il est nécessaire qu'il n'ait point de couleur.

#### Vitriols.

No us n'employons que trois sortes de vitriols; celui que les Chymistes appellent vitriol de Mars, parce qu'il est ferrugineux; il est naturellement en crystaux verds, & dans les Arts on le connoît davantage sous le nom de couperose verte.

Il se réduit en poudre blanche til'ant sur le jaune, quand on le laisse exposé à l'air chaud: il devient encore plus blanc, quand on le calcine

au feu.

Nous employons encore une autre forte de vitriol, qui est bleu; on l'appelle Vitriol de Chypre, à Cupro, apperamment parce qu'il tient du cuivre; car il ne vient point de l'Isle de Chypre: il faut aussi le tenir dans un bocal fermé, parce que le contact de l'air lui ôte sa belle couleur.

Il y a aussi une couperose blanche qui est du zinc combiné avec l'acide

vitriolique: toutes ces matieres, font on ne peut pas plus communes, on en trouve par-tout où il y a seulement un Apoticaire.



## CHAPITRE II.

Sur la maniere de préparer ou de composer les Drogues qui doivent Servir aux Expériences:

ANT que vous pourrez acheter des Drogues toutes préparées par
un bon Artiste, je vous censeille de
prendre ce parti présérablement à celui de les composer vous-même;
vous épargnerez beaucoup de temps,
bien de la peine & même de la dépense; car un homme de la prosessien qui a un laboratoire tout monté,
fera toujours mieux que vous & avec
plus d'économie, s'il faut faire enter en compte, l'appareil que vous
en état de travailler.

Mais je conçois que vous pourrez y être forcé par les circonstances; que placé dans le fond d'une Province & éloigné des grandes Villes, vous n'aurez peut-être auprès de vous qu'un revendeur de drogues les plus usuelles, mal assorti d'ailleurs, mal outillé, peut-être avec des connoissances

302 APPAREIL POUR

bornées à la pharmacie la plus commune: en pareil cas, il faudra mettre la main à l'œuvre vous-même, au rifque desseurer les dégoûts d'un apprentissage, & de gâter plusieurs compositions avant d'en faire une bonne,

C'est donc pour le Physicien de nué de secours, que je vais écrire ce Chapitre; ou pour celui qui, par goût pour cette espece de travail, vou dra hier y de dra bien y donner une partie de cois temps, & qui pourra en faire les frais fans s'incommoder.

ARTICLE PREMIER.

Des Instrumens nécessaires pour la prépar ration des Drogues; & des opérations en général.

Disposition

Ir est à souhaiter avant toutes du laborato choses que vous puissez disposer d'un endroit un peu spacieux, au rez-de chaussée, bien éclairé, qui ne soit point parqueté, mais carrelé ou pavé & fermant à al. & fermant à clef; que cette chambre ait une cheminée avec un manteau de six à sept pieds de longueur, avancé de trois pieds de trois pieds en formede trémie renCOMPOSER LES DROGUES. 303 Versée, & sous lequel vous puissez

aisément passer, étant debout.

Sur un des plus grands côtés, vous serez régner d'un bout à l'autre, une table de deux pieds de largeur, élevée sur des trétaux ou autrement, à la hauteur de vingt-huit à trente pouces; & au-dessus, vous ferez mettre deux ou trois rangs de tablettes larges de huit à dix pouces, & à treize ou quatorze pouces de distance l'une de l'autre. Vous pourrez aussi faire légner une tablette de six à sept pouces de largeur autour du manteau de cheminée, & attacher sur la partie inelinée, des rateliers pour accrocher des matras & autres vaisseaux à long [03

Il faudroit encore avec cela une table portative, mais épaisse de deux pouces au moins & solidement montée à la hauteur de deux pieds & demi, sur laquelle vous puissiez casser, broyer, piler des matieres dures, & qu'elle fût placée de maniere à vous laisser la liberté de tourner tout autour.

Ayez avec cela dans le voisinage ou dans un coin de la même cham-

bre, un coffre, ou un tonneau toujours plein de charbon, un soufflet à double ame un peu grand, une péle à feu, & des pincettes de différentes grandeurs, un mortier de fer ou de bronze d'un pied de hauteur, un au tre de marbre, & quelques-uns plus petits en gros verre. Ajoutez encore cinq ou fix terrines non vernisses, qu'on appelle communément terrines de grès, quelques cruches, un feau, deux ou trois pots à l'eau: votre la boratoire ainsi préparé sera en état de recevoir le de recevoir les vaisseaux & instruments proprement dits qui doivent fervir aux opérations. Voyez les Planches I. & III.

Le principal agent en Chymie, c'est le seu: il saut l'appliquer à propos & le conduire par les degrés qui conviennent: on a imaginé certains vaisseaux qui retiennent & concentrent son action, & dans lesquels un courant d'air naturel, ou un vent artissiciel bien ménagé, modére ou augmente son activité, suivant les vues de l'Artisse. Ces vaisseaux s'appellent sourneaux; on les sait de métal, & plus souvent de terre cuite: dans un laborratoire

COMPOSER LES DROGUES. 305 fatoire en régle & assorti pour toutes sortes d'opérations, il y en a de différentes formes & grandeurs; je ne vous proposerai que ceux que j'ai prévu vous être absolument nécessai-

res, & qui vous suffiront.

Votre principal fourneau, de quelque matiere que vous le fassiez, sera sentielles du une espece de tour creuse, ronde ou fa construcquarrée, de neuf à dix pouces de diametre intérieurement, que vous diviserez en trois étages; le premier, en commecant par le bas, pourra avoir un pied de hauteur ou même davantage vous le voulez, avec une ouverture de cinq à six pouces de haut & autant de large, qui puisse s'ouvrir & se fermer; cette premiere partie, qu'on nomme le Cendrier, sera terminée en haut par une grille de fer assez forte Pour ne pas plier sous un grand feu.

Le second étage aura depuis six jus-Qu'à neuf pouces de hauteur, & sera terminé par une grille plus à jour que la précédente, & qui pourra se hausser & se baisser; cette partie du fourneau est celle qu'on nomme le foyer: il faut y pratiquer une ouverture de quatre Pouces de haut sur six de large, avec

Tome I.

une piece mobile pour la fermer quand on le voudra : cette ouverture doit être sur la même face & au-des fus de celle du cendrier : fur les trois autres faces, il faut ménager quelques trous de douze à quinze lignes de dia-metre, qu'on puisse boucher & ouvrir suivant le besoin.

La troisieme partie du fourneau, celle qui reçoit les vaisseaux qu'on veut chauffer, aura neuf pouces ins hauteur, & pourra en avoir moins quand on élévera la grille qui termine le foyer. Il faut aussi qu'il y ait au tour de cet étage, quelques trous qu'on puisse laisser ouverts, ou bouches.

Ensin vous ferez en sorte que la partie supérieure du fourneau, puisse se couvris en fe fe couvrir en forme de dôme, & qu'il y ait au milieu une cheminée; aille pied de hauteur ou environ, qui aille en se rétrécissant de bas en haut. là ce qu'il y a d'essentiel à observer dans la construction du fourneau; venons maintenant à l'exécution.

Ayez quelques centaines de briques choisses, bien cuites, & dont les faces soient droites; préparez du mortier avec deux parties de glaise, & une COMPOSER LES DROGUES. 307

Partie de sable fin détrempée avec de l'eau: munissez-vous aussi de sept à huit barreaux de ser sorgé, de huit lignes d'équarrissage & de vingt pouces de longueur, avec deux autres qui soient de deux ou trois lignes plus gros en tous sens, & de même lon-

gueur que les précédents.

Commencez par bâtir sous le manteau de la cheminée de votre laboratoire, un cendrier comme je l'ai enseigné au Chapitre III. de la premiere Partie, page 227. & comme il est re-Présenté par la partie 00, de la Fig. 3. Pl. III. donnez-lui dix-huit à vingt Pouces en quarré extérieurement, & quinze pouces de hauteur; arrangez dessus vos sept ou huit barreaux, en laissant entr'eux des espaces qui fassent autant de vuide que de plein; & avec des morceaux de tuile & du mortier, mettez la maçonnerie du pourtour au niveau du fer, de maniere que tout soit dans un même plan horizontal. Voyez la Fig. 1. Pl. II. qui représente le plan de cette grille.

Si vous êtes dans le voisinage de quelque lieu où l'on fasse de la poterie de terre; ou bien si vous avez une

308 APPAREIL POUR correspondance dans quelque Ville où il y ait de ces Ouvriers qui fabriquent des creusets, des fourneaux, des poëles, faites ensorte de vous procurer une tour creuse & cylindrique comme A B, Figure 2. qui ait quinze pouces de hauteur, neuf à dix pou ces de diametre intérieurement, dix huit à vingt lignes d'épaisseur partout, & ouverte de toute sa largeur

par les deux bouts. Demandez qu'il y ait par en bas une ouverture ou échancrure B, de six pouces de largeur sur autant de hauteur, avec une piece C, garnie d'un bouton pour la fermer: par en haut une autre échancrure D, en demirond de deux pouces de diametre sur la ligne Dd, distante d'un quart cercle de la ligne B e, dans laquelle

fe trouve l'ouverture B.

Demandez encore quatre trous quarrés f, f, g, g, dont les deux premiers soient de quelques lignes au-dessus de l'ouverture B; & les deux autres, de quatorze ou quinze dignes encore plus haut: que f. 1.8 g, g, foient à quatre pouces de diftance les uns des autres, & qu'il y en ait quatre autres pareillement espacés, à la partie opposée de la tour; car ces trous sont destinés à soutenir la paire de barreaux de dix à onze lignes d'équarrissage dont j'ai parlé ci-dessus, tantôt plus haut, tantôt plus bas, mais toujours parallélement entr'eux, & dans un même plan horizontal; & comme ces barreaux n'occupent jamais que quatre de ces trous à la fois, il faut avoir des bouchons de terre

cuite, pour fermer les quatre autres. Outre ces trous quarrés dont je Viens de parler, on est assez dans l'usage d'en distribuer encore sur le Pourtour du foyer, cinq ou six comme h, h, &c. qui soient ronds & d'un Pouce ou à peu-près de diametre, avec des bouchons de terre cuite comme k, pour les tenir fermés ou ouvrir suivant le besoin; mais je Pense comme un de nos meilleurs Chymistes, qu'on peut s'en passer, & wil y a plus d'avantage à laisser sorle courant d'air seulement par en haut, Enfin vous recommanderez qu'il ait vers le haut deux forts mamelons comme i, i, par lesquels on puisse prendre la piece pour la transporter. Avec la tour vous commanderez

un couvercle E, fait en dôme, & dont les bords soient blen dressés pour s'ap pliquer dessus; qu'il y ait une échancrure demi-circulaire l, correspondant à celle qui est en D, & faisant avec elle un trou rond de deux pouces de diametre; de plus, sur le pour tour cinq ou fix trous ronds femblables à ceux qui sont marqués h, & se fermant de même. Il faut que le haut de ce dôme ait une ouverture ronde de quatre pouces de diametre pour recevoir un tuyau F de même matiere, d'un pied de hauteur, un peu plus menu par en haut que par en bas, qu'on puisse allonger & rétrécir en y ajoutant la piece G.

Toutes ces pieces, quand vous les aurez, pourront s'affembler fur le cendrier O O, comme a c m n, Pl. III. Fig. 3. Vous commencerez par y placer la tour, qui aura pour fond la grille formée par les barreaux, comme le fait voir la Figure 1. Planche II. & vous ferez tout autour une couche de maçonnerie en tuileaux & mortier, d'un pouce d'épaisseur. Vous ferez encore mieux d'avoir en terre cuite, des pieces échancrées en quart de cercle (voyez la lettre Q) dont

COMPOSER LES DROGUES. 311 quatre placées, comme q q, avec du mortier, embrasseroient votre tour Par en bas, & feroient une bonne couverture aux quatre coins de la grille

qu'elle laisse en dehors.

Si vous n'avez pas la commodité de fabriquer en terre cuite, le foyer de votre fourneau, & l'étage qui doit recevoir les vaisseaux, il faudra continuer de le bâtir en briques comme il est représenté par la Fig. 4. en observant les mêmes hauteurs que j'ai préscrites ci-devant, & pratiquant tous trous & ouvertures dont j'ai fait mention; n'importe que les trous h, &c. si vous les faites, soient quarrés ou ronds; il suffira pour cela de laisler un pouce de distance entre deux briques, au lieu de les joindre bout à bout.

Je ne vois d'embarras que pour un dôme, dans les cas où il faudra que Votre fourneau soit à réverbere; vous lerez obligé de le bâtir chaque fois, avec des briques & du mortier en per tite quantité: quand la cornue sera Placée, & un jour ou deux avant d'allumer le feu pour votre opération, yous mettrez autour, trois rangs de bri-

# 312 APPAREIL POUR

ques les uns sur les autres, en faisant avancer le second un peu, & le troifieme davantage vers le centre, comme vous le pouvez voir par le plan R & par la coupe S, Fig. 5. le mortier étant un peu sec, il n'y a point à craindre que cet assemblage ne s'é-croule. Sur tout se croule, fur-tout si vous prenez la précaution d'en remplir les angles du dehors comme s s; il vous restera au milieu, un trou quarré de cinq à six pouces, que vous pourrez couvrir d'une tuile, lorsque vous ne voudrez pas le laisser ouvert : & à ce couver cle même, il fera bon de pratiques des échancrures, pour faciliter par courant d'air, ou le modérer, par des bouchons de terre glaise.

Avec ce fourneau biti en partie ou totalement en briques, vous pourrez exécuter tout ce qui vous fera nécessaire pour nos expériences: mais comme il y a bien des choses qu'on peut faire avec moins d'appareil & de dépense, il faudra que vous ayet quelques fourneaux ou réchauds communs, comme T, Pl. III. une poéle de ser coulé telle que je l'ai indiquée en parlant des soudures, premiere Par-

COMPOSER LES DROGUES. 313 ste Chap. II. page 158. une pince dont lai fait mention au même endroit, quelques pelles à feu de différentes grandeurs.

Il vous faut encore un vaisseau propre à contenir un bain de sable; si Vous le pouvez faire faire exprès par Potier ou par le Fournaliste, dehandez qu'il foit comme il est représenté à la lettre V, Pl. II. avec un arge bord, qui puisse s'arrêter sur celui du fourneau, le vaisseau étant entré dedans de toute sa hauteur, qui doit être de trois à quatre pouces: ait aussi une échancrure u, arronen demi-cercle, pour recevoir le col denn-cerete, pour lait environ undemi-pouce d'épaisseur : si vous ne polivez point vous procurer ce vaifleau, vous y suppléerez par une terrine vous y imprecies production of the fourconvenable à l'ouverture du fourneau.

Vous pouvez encore, si vous voulez, faire faire votre bain de fable en lotte tôle, par un Ferblantier ou par Chaudronnier; il fera moins caque s'il étoit de terre cuite, & y trouverez un avantage impor-

Tome I. Dd. ant en certains cas; c'est que quand vous serez obligé de modérer l'activité du seu promptement, vous en viendrez à bout avec le vase de tôle bien plus aisément qu'avec celui de terre, qui garde sa chaleur plus long temps.

Opérations empruntées de la Chymie, & les vaisseaux qu'on y employe,

Les matieres qu'on veut soumettre à l'action du feu, sont ordinairement contenues dans des vaisseaux appro priés à leur nature, à leur état, & au dégré de chaleur qu'elles doivent su bir: on les fait de métal, de verre, ou de terre cuite; mais il faut faire attention, qu'il y a des matieres capables de corroder le métal & de s'u nir aux parties qu'elles en détachent; que d'ailleurs il tombe en fusion quand il est exposé à un grand feu; on ne peut donc s'en fervir que dans les cas, où l'on n'a pas ces accidents à craindre. Le verre est fragile s'amollit, quand il est chausse à un certain point : la terre cuite bien préparée réfiste mieux, mais elle n'a point l'avantage d'être transparente comme le verre, ni celui de résister comme lui à toutes sortes de substances dissolvantes.

Avis. Tom I. 29 Part. Pl. 1;





COMPOSER LES DROGUES. 315

Voici à peu-près les opérations que vous aurez à faire relativement nos expériences. Des infusions, des digestions, des dissolutions, des filtrations, des évaporations, des distillations, des calcinations & des fusions: je vais dire en général comment tout cela se fait, afin qu'il ne me reste plus que quelques observations à faire, sur chaque préparation en particulier.

L'INFUSION consiste à faire tremper pendant un certain temps, un corps mixte dans une liqueur froide ou légétement chauffée, capable d'extraire quelqu'un de ses principes, (5, Pl. milipie dis légérement chauffée, carsi pon fait bouillir la liqueur, alors

cela s'appelle décoction. Vous ne ferez guere infuser que des végétaux, & alors vous appro-Prierez la liqueur au principe que Vous voudrez extraire: l'eau com-Mune se chargera de l'odeur, des principes falins, favoneux, mucilagineux, L'esprit-de-vin prendra aussi l'odeur & l'huile essentielle d'une plante aro-Matique; l'un & l'autre se chargeront de la couleur, si le principe colo-

Ddii

Infulion

316 APPAREIL POUR' rant est de nature à leur céder égale

Quand vous ferez une infusion à dessein d'extraire un principe volatile, il faut tenir le vaisseau bouché: supposez par exemple, que vous vous liez avoir par voie d'infusion, l'huile essentielle de Lavande: vous mettrez la fleur de cette plante, que vous au rez fait sécher à l'ombre, dans un vaisseau qui puisse se boucher; vous y verserez de l'esprit-de-vin, de l'eau de-vie ou du vin blanc, de manie re que la liqueur furnage de deux doigts; vous remuerez le tout avec une cuiller ou un bâton, & après avoir mis le bouchon, vous tiendrez le vaisseau dans un lieu un peu chaud; ou vous l'exposerez de temps en temps au soleil sur l'appui d'un fenêtre.

Digestion.

Sı ayant mis ainfi une fubflance végétale ou autre, dans quelque liqueur, ou dans un diffolyant, vous tenez le vaisseau pendant un certain temps sur de la cendre ou sur du sable médiocrement chaud; cela s'appelle digestion. (A. Pl. I.) On facilite par là, l'action d'une matiere sur une autre, ou on la dispose à subir une

COMPOSER LES DROGUES. 317

autre opération qui doit suivre. LA Dissolution est la désunion des Dissolution.

parties d'un corps, causée par la présence d'un fluide avec lequel elles Ont une grande affinité. Cet effet differe de l'infusion, en ce que dans celleci, il n'y a que certains principes du corps mixte, qui s'unissent au dissolvant; au lieu que dans la dissolution toutes les parties intégrantes cédent egalement: cela suppose toujours une cettaine convenance entre le corps dissoluble & le dissolvant; ainsi comme vous sçavez que tous les sels de-Viennent humides, quand on les ex-Pose seulement à l'air libre, vous deconclure que leur dissolvant est commune, & que l'esprit-devin tend à dissoudre les matieres résineuses.

La dissolution n'est complette, que quand chaque partie du corps dissoble est unie à la quantité du dissolvant qu'elle peut retenir jointe à elle; ors la dissolution est transparente, elle ne déposera plus, à moins que par évaporation ou autrement, une partie du dissolvant ne soit enlevée, que le tout ne vienne à se concen-

Ddiii

318 APPAREIL POUR trer par quelque nouveau dégré de

froid.

Quand vous ferez des dissolutions à froid, prenez pour cela des vases de verre hauts & étroits, (6, Pl. III, ou B. Pl. 1) & si vous les faites dans une capsule C, sur le bain de sable ou sur la cendre du feu pour les aider par une chaleur douce, versez les toujours dans ces vases, afin que le dépôt aille au fond, & que vous puissez plus aisément les transvaser par inclination, ce qui s'appelle décanter.

Vous aurez des capsules d'étain & de verre, & vous vous fervirez des dernieres pour la dissolution des métaux, & pour toutes celles où vous emploierez des dissolvants capables de corroder le métal, au nombre des quels il faut compter le vinaigre.

Filtrations.

Les liqueurs qui se sont chargées de substances étrangéres par infusion, dissolution, ou autrement, ont souvent peine à se clarisser d'elles-mê mes, par le simples repos; on est obligé de les filtrer, c'est-à-dire, de les faire passer par certains corps, dont la porolité est assez serrée, pour ne point

COMPOSER LES DROGUES. 319 laisser passer avec elles, les parties groffieres qui les rendent troubles; il faut que le filtre soit de nature à ne rien communiquer à la liqueur qu'on veut clarisser: ainsi, il sera difficile de filtrer les esprits acides & autres matieres corrosives.

Le filtre le plus ordinaire dans nos laboratoires, est un morceau de pa-Pier blanc, peu colé, qu'on nomme pa-Pier d'office, à qui l'on fait faire la poche dans un entonnoir de verre (Z pl. III.) dont le bout entre dans un Vaisseau propre à recevoir la liqueur

filtrée.

Quand les filtrations doivent être léitérées, on peut pour gagner du lemps avoir deux ou trois cercles de bois, soutenus les uns au-dessus des autres, couvrir chacun d'eux d'un ge blanc de lessive, ou d'un morceau de cannevas cousu tout autour, faifant un peu la poche au milieu; avec une feuille de ce papier non collé dont je viens de parler : la li-queur versée sur le premier d'enhaut tombera en se filtrant sur le second, & de là sur le troisseme, &c. & elle sera très-claire après avoir passé à tra-

Ddiv

320 APPAREIL POUR vers le dernier. Voyez la Fig 7. Pli

Les liqueurs visqueuses ou extrêmement chargées ont peine à se filtrer à froid; il faut le plus fouvent les verser toutes chaudes sur le filtre : il y en a même qui ne passent que trèsdifficilement à travers le papier d'office; il faut se servir de celui qui est gris & lâche; ou bien mettre au fond de l'entonnoir, un peu de coton neuf & cardé, qui ne soit que légére ment pressé. C'est ainsi que se siltrent les vernis: & comme ces filtrations se font lentement, quand on craint que la liqueur ne s'épaississe en s'évapor rant & ne perde sa partie volatile, faut couvrir l'entonnoir avec une ar doise ou avec quelque chose équivalente.

La filtration ne sert pas toujours à clarisser une liqueur; on l'emploie aussi pour mettre à sec ce qu'elle contient; il faut alors que le filtre ne soit poreux que pour elle, & qu'il refuse le passage aux matieres qu'on a intention d'en féparer; on les retrouve fur le papier après l'opération.

Evaporation, L'Évaporation est encore un moyen

Pour séparer un corps dissoluble de son dissolvant; mais il faut pour cela que la liqueur soit par elle - même plus volatile que la substance qu'elle tient en dissolution: vous pourrez donc retirer par cette voie tous les sels sixes, épaissir les gommes & les résines qui auront été délayées & étendues dans l'eau, dans l'esprit-de-vin, dans les huiles, &c.

L'air qui se repose ou qui se renouvelle, sur la surface des matieres à revaporer, est le principal agent de sévaporation; il faut donc les lui présenter dans des vaisseaux qui soient surgement ouverts, tels que les capples C, les bassines D, les terrines E, & choisir pour chacune d'eles, celui de ces vaisseaux sur lequel

elle ne peut pas mordre.

L'évaporation va plus vîte, quand elle est aidée par quelque dégré de chaleur: mais il n'en faut point abuser; car il y a certains cas, où la liqueur fortement chaussée, emportetile ou la moins fixe, de la matiere qu'on veut retirer, & dont la nature se trouveroit par là fort altérée.

322 APPAREIL POUR

Lorsqu'une matiere fixe a été ainsi séparée par évaporation, elle a souvent besoin d'un dégré de chaleur supérieur pour la dessécher entièrement: il y a même certains sels, qui ne parviennent à cet état, que par un dégré de seu qui les sait rougir; cela ne se sait que dans un vaisseau de terre cuite qu'on nomme creuset, 1 & 2, Planche III.

Distillation.

PAR l'évaporation dont je viens de parler, c'est le résidu, ce qui reste au fond du vaisseau, qu'on cherche à recueillir; la distillation se fait ordinale rement dans une vue toute opposée; c'est pour séparer & retirer ce qu'ily a de plus volatile ou de moins fixe dans les substances qu'on soumet à l'action du feu : & comme les principes qui composent les corps, sont variés à l'infini, par rapport à leurs degrés de fixité & de volatilité, il s'en fuit que les dégrés de chaleur qu'il faut employer pour les décomposer, doivent varier à proportion; tout je fecret consiste donc à n'employer que le dégré de feu qui est nécessaire pour enlever ce qu'on veut extraire, afin que les autres parties qui sont plus

COMPOSER LES DROGUES. 323 hixes demeurent au fond du vaif-

Les mixtes qui contiennent les sub- Distillation au bain-mation du feu, telles que sont les planaromatiques, les liqueurs spiribeuses, &c. peuvent se distiller avec dégré de chaleur qui sussit pour entretenir l'eau bouillante. On les met Pour cet effet dans un alembic, com-Posé d'un vaisseau AB, Fig. 6. Pl II. nomme Cucurbite. Ce vaisseau nempe dans une espece de marmite CD, Pleine d'eau & dont le couvercle foudé à l'étain tout autour, & au de la cucurbite, n'ayant pour toute ouverture qu'un bout de tuyau

Le col B de la cucurbite, va un peu en diminuant par en-haut, avec un rebord plat, deux pouces au-deffous de son orifice : sur cette partie semboîte un chapiteau E, dont la partie inférieure, est une rigole circulaire qui aboutit au canal incliné F.

gros comme le doigt ou un peu plus, & deux anses pour la transporter facilement: cette marmite ainst templie d'eau, s'appelle Bain-ma-

324 APPAREIL POUR

Comme il convient que ce chapiteatt ait toujours un certain dégré de frais cheur, on y fait fouder ordinaire ment par en-bas, une couronne G, Figi 4. un peu évasée du haut, que l'on emplit d'eau froide, en la renouvel lant de temps en temps, & pour cet effet, il y a un robinet pour faire écou-

ler celle qui s'est échauffée.

Ordinairement ces alembics se font de cuivre rouge, bien étamés en de dans, & l'on s'en sert toutes les sois qu'on a à distiller des plantes ou des liqueurs qui ne peuvent point endommager le métal. Mais s'ils sont neuss, il faut les faire servir deux ou trois fois à distiller de l'eau commune, que l'on jette après; sans quoi le métal nou vellement étamé donneroit un mau vais goût aux matieres que vous met triez pour la premiere fois dans ces alembics.

Vous mettrez donc la matiere à diftiller, daus la cucurbite A; & si c'est une plante ou la fleur de quelque végétal, du genre de ceux qu'on appel le aromates, vous ferez bien de la faiffer macérer pendant vingt-quatre heur res avant de commencer la distillaCOMPOSER LES DROGUES. 325 Jon, dans la liqueur spiritueuse, telle que le vin, l'eau-de-vie, &c. & vous observerez de n'emplir le vaisseau que jusqu'à la naissance du col tout au plus.

Après cela vous emplirez d'eau la marmite CD, avec un entonnoir: vous placerez le chapiteau avec fon léfrigérant; vous collerez quelques bandes de papier sur le pourtour de ajonction; vous placerez le tout sur fourneau, dans lequel vous ferez du feu, pour faire bouillir l'eau du hain-marie : vous mettrez de l'eau foide dans le réfrigérant: vous adapterez un gros matras au bec du chapi-, & vous le soutiendrez avec un gueridon qui hausse & baisse, & qui porte une couronne de paille ou de Jone, qui s'accommode à la rondeur vaisseau, pour l'empêcher de rou-Vous aurez foin aussi, quand les vaisseaux seront échauffés, de coller quelques bandes de papier sur l'endroit où l'orifice du matras embrasse le bec du chapiteau.

Cetre distillation ne demande point le grande attention: le dégré de chaleur de l'eau bouillante, étant tou-

jours le même & ne pouvant point augmenter, quoique l'action du feu devienne plus grande, il n'y a point à craindre les mauvais effets d'un trop grand feu. Si vous distillez à l'eau de-vie, le bain-marie la fera bouillit dans la cucurbite, tant qu'elle contiendra des parties spiritueuses; & cette ébullition cessera aussi-tôt qu'il n'y aura plus que le flegme : alors il faut cesser la distillation. Si vous avez peine à faisir cette marque, à cause du bruit que fait l'eau dans le bain-marie en bouillant, examinez bien quand la distillation commencera à donner des gouttes blanchâtres, & qui feront moins fréquentes; alors il sera temps d'éteindre le fourneau.

Distillation La chaleur du bain-marie ne suffible. foi de la pas, pour distiller à l'eau, ou pour faire monter des matieres qui ne se roient pas plus volatiles qu'elle. Si cela fe fait en petite quantité, fervel vous du bain de fable ou d'un alembic à feu de lampe dont je parlerai dans les avis fur la XIV. Leçon; non, vous préparerez votre distillation dans un alembic semblable au précédent, à l'exception du bain-ma-

COMPOSER LES DROGUES. 327 tie qu'il n'aura pas. Vous le ferez entrer dans le fourneau représenté par la ou par la Fig. 4. dont le chapileau fera supprimé; vous le poserez sur the terrine pleine de fablon commeX, placée sur deux barreaux qui termihent le foyer. Vous boucherez avec des tuileaux & un peu de mortier, le vide qui pourra se trouver entre les bords du fourneau & le corps de l'ambic. Vous fermerez aussi tous les tions, à la réserve de deux ou trois, & νους allumerez du charbon peu-à-peu dans le foyer, dont vous fermerez enhite l'embouchure; & vous n'ouvriqu'à moitié ou au quart, la tuile qui su a moitie ou au quant prise du cendrier. peu le tout s'échauffera; & quand vous verrez la distillation en fon train, vous empêcherez que le h'augmente, en ménageant le darbon & le courant d'air, & vous derez les choses continuer dans cet tat jusqu'à ce qu'il soit passé dans le Recipient à peu-près la moitié de l'eau ou de la liqueur que vous aurez mise dans la cucurbite : après quoi vous laisserez éteindre le feu.

Si les matieres à distiller étoient

328 APPAREIL POUR encore plus pesantes que je ne l'ai supposé, & que vous eussiez besoin d'un plus grand dégré de chaleur, yous l'auriez, en mettant plus de charbon, & en donnant un accès plus libre à l'air par le cendrier, & des issues plus nombreuses par les côtés ou par

Distillation à la cornue.

le haut du foyer. Quand aux matieres qui cédent plus difficilement à l'action du feu, & qui ne peuvent point s'élever jufqu'au chapiteau d'un alembic, il faut pour les distiller, les mettre dans une cornue ou retorte 3, 4, Pl. III. on en fait de verre & de terre cuite: les unes comme les autres laissent bien des difficultés à furmonter à celui qui a des matieres à traiter avec le plus grand feu. Le verre s'amollit & s'affaisse; la meilleure terre, & qui est travaillée avec le terre travaillée avec le plus de soin, se laisse pénétrer par certains sels & par certaines maines maines taines matieres vitrifiées & en fusion? ou bien il s'y rencontre des grains qui cédent à un feu violent, & qui occasionnent des trous & des crevasses.

Les Chymistes de Paris vantent le verre d'Allemagne, & les cornues de Hesse, dont ils ont soin de se pourvoit.

MM. Macquer

COMPOSER LES DROGUES. 329 M. Macquer & Beaumé que j'ai consultés sur cela, estiment encore mieux celles qui se font en grès au Mage de Savigny près Beauvais (a). Mals ils ont observé que ces vaisseaux le soutiennent pas le premier seu, quand il s'y trouve la plus petite hu-Midité: ainsi on doit avoir l'attention de les faire boucher, dès qu'ils sont louis du four, de ne les ouvrir, que quand on veut s'en servir, & de ne les de la veut s'en ter dedans ni en dedans ni en deliors, avant de les mettre au feu.

Quelquesois il sustit de placer la cornue sur le bain de sable désigné par la lettre V. Pl. II. & placé à déconvert fur le grand fourneau: d'auties fois (& c'est dans les cas où il faut Touffer le feu à son plus haut dégré) qui fait le leu a lon plante qui fait le ajoute par-dessus, le dôme qui fait le reverbere, & la cheminée m n 3

Voyez la Pl. III. Dans ce dernier cas, la cornue doit être de terre cuite de la meilleufabrique, & outre cela il faut encore l'enduire tout autour avec une espece de mortier qu'on appelle Lut

Careaux. Tome I.

(a) & qui se fait avec parties égales d'argile & de fablon détrempées dans de l'eau jusqu'à consistance de bouillie: on y mêle encore du poil de vache que l'on nomme communément Bourre, & de la fiente de cheval, afin que ce lut venant à se sécher & à se gercer, ne tombe point par écailles: on l'applique par couches légeres, qu'on laisse fécher l'une après l'autre. Cet enduitreçoit la premiere violence du feu, & empêche que la cornue ne se casse en s'échauffant trop brusque ment. On peut aussi, dans les mêmes vues, luter les cornues de verre.

La cornue étant ainsi préparée, on y introduit la matiere à distiller, avec un entonnoir, dont le bec soit un peu long, afin qu'il ne s'attache rien dans le col du vaisseau, & l'on y joint un ballon soutenu par quelque support: la jointure de ces deux vaisseaux doit être l'urée que

être l'utée aussi.

Il y a pour cela deux fortes de luts, le plus commun se fait avec de la chaux éteinte à l'air, réduite en pour dre fine, délayée & battue avec du

<sup>(</sup>a) Vous ne luterez point les cornues de Sar vigny, si vous en faites usage.

COMPOSER LES DROGUES. 331 blanc d'œuf; on en enduit une bande de linge fin dont on enveloppe lajointure à plusieurs tours, & on lie le tout avec du gros fil. Il y a une autre es-pece de lut qu'on appelle lut gras, qu'on met sous l'autre & immédiatement sur la jointure des vaisseaux, quand la distillation doit produire des vapeurs extrêmement corrolives: vapeurs extremement à peu-près une pâte maniable à peu-près comme le mastic du Vitrier, & que on fait avec de l'argile réduite en poussiere extrêmement fine, fortement séchée au seu, & de l'huile de lin préparée comme pour les Peintres, avec de la litarge qui la rend siccative : on Ouche donc avec cette pâte, le jour sui se trouve entre l'orifice du ballon e bec de la cornue; & par-dessus, met & on lie la bande de linge avec le lut de chaux & de blanc d'œuf, dont j'ai parlé d'abord.

Dans ces sortes de distillations on à craindre que la grande abondance des vapeurs, & leur expension excessivement augmentée par la violence du seu, ne fassent crever les vaisseaux, ce qui pourroit avoir des suites fâcheuses; pour prévenir ces ac-

cidents, il faut pratiquer que que ou verture, soit par un tuyau de verre qui traverse le lut de la jonction, soit par un petit trou H, fait à la partie la térale du ballon vers le haut; ce passage demeurera fermé avec une bou-lette de lut gras, & vous l'ouvrirez, dès que vous dès que vous appercevrez que les va peurs déboucheront dans le ballonen trop grande quantité. Alors vous ralentirez un peu le feu du fourneau, foit en fermant la porte du cendrier, soit en bouchant une partie des trous, qui font autour du foyer, ou au dô me, afin de pouvoir fans danger reit fermer l'ouverture qui donne de l'air au ballon; parce que les vapeurs qui se perdent par là, sont un véritable de chet, fur le produit de la distillation.

Toutes les fois que vous allume rez le grand fourneau, fur-tout quand ce fera pour distiller avec la cornue, vous commencerez par un très-petit feu; augmentez le peu à-peu afin que les vaisseaux s'échaussent lentement, & que les matieres qui doivent passer dans le ballon, ayent le temps de se développer. Evitez aussi d'employet le charbon de bois de chêne, parce

COMPOSER LES DROGUES. 33% qu'il petille, & qu'en s'éclattant il peur déranger ou casser les vaisseaux. Empêchez aussi par l'interposition d'une planche, ou de quelque autre obstacle, que la chaleur du fourneau ne se communique au ballon; & bouchez avec de l'argile le vuide que le col de la cornue pourroit avoir laissé dans l'échancrure qui le contient.

Un CORPS à l'action d'un feu violent, & fusion.

pour lui enlever quelques-uns de ses principes: une pierre ou un sel se calcine, en perdant l'eau qui lui est intimement jointe: un métal se calcine, en perdant ce principe que les Chy-

milles appellent Phlogistique.

Le plus souvent la calcination se sait dans un vase de terre cuite 1 & 2, Pl. III. plus long que large, & plus chroit au sond qu'à son embouchure. Ce vaisseau s'appelle creuset; il est encore assez difficile d'en avoir de bons pour les opérations où l'on a besoin du plus grand seu, & dans lesquelles il saut tenir en susion certaines matieres salines ou métalliques; dans ces derniers cas, nos Chymistes employent avec assez de succès les

334 APPAREIL POUR

pots de grès dans lesquels on envoye à Paris le beurre de Bretagne, ou ce-

lui de Normandie.

Les creusets communs ont un couvercle qui est de la même terre qu'eux, avec un bouton par-dessus. Le plus fouvent on calcine à découvert, par ce que le contact & le renouvelle ment de l'air aident l'opération; mais il y a des cas, où l'on couvre le crell fet avec son couvercle, s'il en a un, sinon, avec un morceau de tuile atrondi circulairement, & quelquefois on lute le pourtour avec un lut semblable à celui des cornues, dont j'ai parlé ci-dessus.

Si le creuset est petit, vous pourrez fondre & calciner, en le plaçant au milieu de la poële de fer, ou au fond d'un réchaud de terre, en l'entourant de charbons allumés, & en aug mentant l'activité du feu, avec le vent d'un sousset. Si c'est un creuset de fix à huit pouces de hauteur, vous le chaufferez dans un grand fourneau.

Les Artistes qui ont beaucoup à fondre, ont un fourneau exprès qu'on nomme fourneau de fusion, qui n'a qu'un cendrier & un foyer, avecuns

COMPOSER LES DROGUES. 335 Ouverture latérale; & qui se couvre par en-haut avec un couvercle percé au milieu ou aux quatre coins, pour donner passage au courant d'air: mais comme je ne prévois pas que vous ayez souvent de grandes fontes à faije vous conseille de vous en tenir fourneau que j'ai décrit ci-dessus, Fig. 3, ou 4. Mais ôtez les deux bar-Vous placerez au milieu de la grille qui termine le cendrier, une demibrique, sur laquelle vous établirez votre creuset: vous sermerez le soyer vous mettrez par en haut du charon, tant qu'il en pourra tenir, ayant foin que celui du fond foit allumé: Vous Couvrirez le fourneau, & vous boucherez les trous du pourtour, s'il yen a; si le courant d'air qui vient Par le cendrier ne suffit pas pour donner au feu toute l'activité qu'il lui faudroit, alors il seroit à propos qu'il eut un trou latéral, pour introduire bout d'un fousset à double vent; du cendrier fût bien bouchée.

RECTIFIER une matierc, c'est lui en- Redisca-

336 APPAREIL POUR, &C. rendre plus pure. Ou l'enlever ellemême, en la débarrassant des substances qui lui sont encore unies, & qui étant d'une nature différente de la sienne la déguisent, ou l'affoiblissent Cela se fait ordinairement par des distillations, ou par des évaporations à vaisseaux découverts, bien ména gées & conduites suivant la différen ce de volatilité qu'on fçait être en tre la matiere à rectifier & celles dont on veut la purger : comme vous n'au rez pas un grand nombre de rectifications à faire ; j'indiquerai pout chacune, le procédé qu'il faudra suivre-

#### ARTICLE II.

De la composition des Drogues, & de leur emploi dans les Expériences.

Dans les différentes préparations qui font l'objet de cet Article, vous aurez souvent besoin d'employer l'eau commune : il sussir pour l'ordinaire qu'elle soit claire, sans couleur, sans odeur, & qu'elle n'ait aucun goût qui annonce en elle une substance étrangere : alors l'eau de riviere, de son taine

Avis. Tom. I. 2º. Part Pl. 2 ..





DROGUES COMPOSÉES. 337 taine ou de puits suffisamment repofée, ou filtrée par une fontaine sablée, sera d'un bon usage; ma is dans cettains cas, il vous faudra de l'eau dont vous soyez plus sur; vous la distillerez de la maniere suivante.

### Eau Commune distillée.

LA plûpart des Chymistes, pour premiere avoir de l'eau bien pure, distillent Préparation. celle qui s'est élevée de la terre par evaporation, & qui est retombée en ome de pluie ou de neige: cette eau, disent-ils, déja distillée par la Nature, he peut contenir que ce qu'elle a pu prendre dans l'air de l'atmosphere, qu'il est aisé de lui enlever par une leconde distillation. Mais l'eau qui s'é-Vapore naturellement n'emporte-t elle tien avec elle ? Est-il vrai qu'elle trouve pas dans l'atmosphere des matieres volatiles? & si elles sont pro-Pres à se volatiliser, la distillation arlificielle l'en dépouillera t-elle? J'ai lequeilli bien des fois & en dissérents lemps, l'eau de la pluie; j'ai laissé fondre de même de la neige que j'avois ramassée avec précaution; ces tamallée avec procaures, plus étoient toujours impures, plus Tome I.

ou moins, à en juger par leur couleur & leur transparence imparfaite; & en peu de jours elles devenoient infectes dans des vaisseaux fermés. Au reste, je connois de très-habiles gens qui, malgré ces considérations, persis tent à distiller par préférence l'eau qui vient de l'atmosphere, & qui s'en trouvent bien sans doute: ainsi, ou vous les imiterez, ou vous préfé rerez pour la distillation dont il s'ad git, l'eau de fource ou de riviere bien reposée & bien filtrée, qui n'aura ni couleur, ni odeur, ni saveur étrangere. Mais si vous prenez le premier parti, attendez pour recueillir la neige ou l'eau de la pluie, qu'il en soit tombé déja pendant un certain temps, & que l'atmosphere soit, pour ainsi dire, balayée par ces premieres eaux: recevez celles que vous destinez à la distillation, dans de larges vaisseaux de grès, de verre, ou de fayence bien nets, exposés dans un lieu découvert à l'abri du vent, & ne les y laissez point séjourner, quand il aura cessé de pleuvoir ou de neiger,

J'aimerois mieux distiller l'eau dans du verre que dans du métal; mais DROGUES COMPOSÉES. 339 foit que vous employiez la cucurbite de verre, ou celle de cuivre étamé, vous aurez foin de jetter la premiere portion qui passera dans le récipient, après l'avoir rincé avec.

Vous placerez la cucurbite sur un bain de sable, & vous aurez soin de modérer le seu de maniere que l'eau qu'elle contient ne bouille point toutastait: quand vous en aurez tiré àpeu-près les deux tiers, vous cesserez la distillation; & ce qui sera passé dans le récipient, vous le verserez dans des slacons de crystal, ou de verte commun bien nets, & sermés avec des bouchons de la même matiere,

Liqueurs propres à éprouver l'Eau commune distillée.

bien-ajustés.

Si l'on a quelque doute sur la puleté de l'eau que l'on a distillée, on leut en juger par les essets que produiront sur elle les liqueurs suivantes.

plus nouveau & le plus coloré; étendez le avec partie égale de l'eau diftillée que vous voulez éprouver, & que le mêlange se fasse dans un verre

Ff ij

340 PRÉPARATION DES bien net & bien transparent: si la liqueur demeure constamment violette, c'est une marque que la portion d'eau que vous y aurez mise, n'y arien por té d'acide, ni d'alkali; car dans le premier cas elle deviendroit rouge; & dans le dernier, elle passeroit au verd.

2°. Demandez à la Monnoye, ou à Préparation, un Apoticaire Chymiste, quelques grains d'argent de coupelle, c'est-àdire, qui soit sin & sans alliage: battez ce métal, pour le réduire en lames très-minces que vous couperez en petites paillettes : faites-le dissoudre dans de l'esprit de nitre bien puis c'est-à-dire seulement, qui ne soit gâté par aucune substance étrangere; car il n'est pas besoin qu'il soit bien déflegmé: en un mot, vous emploie rez l'esprit de nitre, & non pas l'eauforte commune.

Si une goutte ou deux de cette diffolution jettée dans un verre d'eau distillée, ne la trouble pas, & ne lui fait pas prendre une couleur laiteuse ou de girassol; c'est une preuve qu'elle ne contient point de matiere terreuse ou saline.

Drogues composées. 341

Troisieme

les, les plus blanches que vous pourrez trouver; concassez-les avec un marteau de bois & non de fer; ôtez-en le cœur qui est toujours fort brun, & faites les infuser à froid dans un gobelet de verre pendant quatre ou cinq heures: passez cette infusion par un linge fin & blanc de lessive, & versezdans un petit flacon que vous tiendrez bouché: je dis un petit flacon, car il ne faut pas faire provision de cette liqueur, elle se colore en vieillissant; il faut la préparer le jour même qu'on veut l'employer.

Si l'infusion de noix de galles ainsi Préparée, ne fait pas prendre à l'eau que vous voulez éprouver, une couleur violette ou tirant sur le noir, Vous pouvez conclure qu'elle ne contient aucune substance ferrugineuse

ou vitriolique.

4°. Enfin, si vous soupçonniez que pût contenir quelques parties d'une huile essentielle quelconque, Vous vous en assûreriez, en y mêlant un peu d'esprir-de-vin rectifié; car celui-ci, dans le cas où elle en contiendroit, la rendroit blanchâtre: mais

Ff iii

342 PRÉPARATION DES comme l'eau la plus pure produiroit le même effet sur l'esprit-de-vin qui seroit imprégné de quelque matiere de cette espece, il faut être sûr de celui qu'on emploie pour éprouver l'eau; voilà pourquoi je recommande ici l'esprit-de-vin rectissé.

Distillation & Rectification de l'Espritde-vin.

QUAND on distille du vin (blanc Quatrieme Préparation, ou rouge ) on en tire toujours une liqueur claire comme de l'eau, & qui devient un peu jaune en séjournant dans les tonneaux; c'est-là ce qu'on nomme Eau-de-vie : celle qui est dans le Commerce se fait en grande quantité à la fois, par des distillations qui font conduites avec peu d'attention; c'est pourquoi cette liqueur, avec l'esprit-de-vin, contient encore d'autres substances qui l'affoiblissent & qui lui donnent de l'âcreté: une seconde diftillation faite avec plus de foin, c'està-dire, avec un degré de chaleur qui ne fait monter que ce qu'il y a de plus léger & de plus volatil, rend la liqueur plus limpide, plus spiritueus se, plus influence. se, plus inflammable, & d'une meilDROGUES COMPOSÉES. 343 leure faveur: c'est ce qu'on appelle l'Esprit de-vin commun; c'est celui que nous employons le plus souvent dans nos Expériences: mais il y a des cas où nous avons besoin qu'il soit encore plus pur; ces cas sont rares; il sustra que vous en ayez recisié une petite quantité que vous garderez soi-

gneusement. Si vous étiez donc dans un pays où vous n'eussiez que de l'eau-de-vie, (le Commerce en porte par-tout) vous distilleriez vous-même l'espritde-vin, & vous devriez en faire tout d'un coup votre provision. Vous mettriez, par exemple, 8 ou 10 pintes de la meilleure eau-de-vie dans un alembic à bain marie, qui en pourloit contenir un tiers ou moitié en sus, afin qu'il y ait une grande dif-tance entre la surface de cette liqueur & le chapiteau; vous auriez oin de luter la jonction des vaisleaux, afin que la vapeur la plus spiritueuse ne pût point s'exhaler au-dehors, de renouveller l'eau du réfrigérant, & de ménager si bien le feu, que celle du bain-marie ne s'échauffât point jusqu'à bouillir. Ff iv

#### 344 PRÉPARATION DES

En conduisant ainsi la distillation par un feu doux, vous ferez monter d'abord la portion la plus spiritueuse de la liqueur; & quand il y en aura environ deux pintes dans le récipient, vous les mettrez à part dans une bouteille bien bouchée, & vous contir nuerez la distillation, toujours au même dégré de feu, jusqu'à ce que vous voyiez l'écoulement se ralentir, & se réduire à des gouttes qui tombent de loin en loin dans le récipient. Met-tez encore à part cette seconde portion; ce sera de l'esprit-de-vin plus foible que le précédent, mais cependant propre à bien des usages. Enfin vous continuerez encore de distiller, en augmentant le feu sous le bainmarie pour le faire bouillir, & vous finirez quand les gouttes qui sortiront par le bec du chapiteau, deviendront fort rares, lourdes & un peu blanchâtres. Cette derniere portion sera en-core propre à bruler dans une lampe, à faire la liqueur des thermométres, &c.

Vous pourrez rectifier davantage la portion d'esprit-de vin qui a passé la premiere, en la distillant encore une

Drogues composées. 345 fois par un alembic dont le col soit fort long, & avec un dégré de chaleur très-doux : vous choisirez pour cela un matras dont le col foit plus gros qu'ils ne le font pour l'ordinaile vous y adapterez un chapiteau de verre ou de métal étamé, & vous le chaustierez par un bain-marie dont vous modérerez la chaleur, afin d'a-Voir une distillation très-lente.

Vous pourrez même, pour produire une rectification plus parfaite, mettre avec votre esprit-de-vin dans le matras, quelque matiere très-avide d'humidité, comme la craie, ou le sel de tartre nouvellement & fortement desséché; cet intermede s'emparera du flegme, & l'esprit montera d'autant plus pur; on nomme quelquefois un esprit ardent ainsi rectifié, Alkool.

## Distillation du Vinaigre.

LE vinaigre que nous employons le plus souvent dans nos expériences, Préparation. ne doit point avoir de conleur : on Pourroit prendre simplement celui qui est fait avec du vin blanc, & qui le trouve chez tous les Vinaigniers; mais il vaut encore mieux qu'il soit

Cinquieme

346 PRÉPARATION DES distillé, parce qu'alors il est plus pur

& plus limpide.

Choisissez donc de bon vinaigre, n'importe qu'il soit blanc ou rouge; mettez-en dans une cucurbite de verre ou de grès, (& non de métal) jusqu'aux deux tiers de sa capacité; placez ce vaisseau sur le bain de sable du fourneau; ajustez-y un chapiteau & un récipient, & lutez les jointures. Commencez à chauffer par un feu doux que vous augmenterez peu à peu; continuez ainsi la dislillation jusqu'à ce que vous ayez dans le récipient une quantité de liqueur qui égale à peu-près les deux tiers ou les trois quarts de celle que vous aurez mise dans la cucurbite.

Votre vinaigre distillé sera plus sort, si après avoir fait monter environ un quart de la liqueur par un seu très doux, vous supprimez cette premiere portion, pour ne recueillir que celle qui monte après par un dégré de

chaleur plus grand.

Si vous aviez besoin d'un acide végétal encore plus fort, il saudroit distiller le résidu de cette distillation dans une cornue de verre ou de grès: DROGUES COMPOSÉES. 347.

enfin vous pourriez encore concenter l'acide de cette derniere liqueur, en l'exposant au grand froid en hiter : la partie aqueuse se convertitoit en glaçons insipides que vous iteriez; ce qui resteroit liquide seloit un acide déslegmé des plus forts:

mais je ne prévois pas que vous en iteriez besoin dans nos expériences.

## Purification du Mercure.

QUAND le mercure vient immé-sixieme diatement de chez le Marchand, pour Préparations l'ordinaire il est assez pur pour les usa-ses qu'on en fait en Physique; il sussit de le faire passer une ou deux fois au travers d'un linge sin & blanc de lessi-ve, ou par une peau de chamois pas-ses à l'huile.

Pour plus grande sûreté, on peut le laver, en l'ensermant dans une bouteille de verre avec de l'eau bien nette, en l'agitant pendant quelques minutes, & en renouvellant l'eau, jusqu'à ce qu'elle ne se charge plus d'aucune saleté. Le mercure ainsi lavé dans deux ou trois eaux, se séche en passant plusieurs sois par un linge blanc; & Pour achever de lui enlever le peu

### 348 PREPARATIOD DES

d'humidité qu'il pourroit avoir gardé, on le chausse dans une capsule de verre, de grès ou de porcelaine, sur un bain de sable, en lui donnant un dégré de chaleur au-dessous de celui qui fait bouillir l'eau.

Le mercure ayant été ainsi lavé & séché, vous l'éprouverez en le faisant couler en petite quantité sur une affette de fayence ou de porcelaine bien nette; s'il contient quelque chose de gras, sa surface n'aura pas le brillant qu'elle doit avoir; s'il est mêté avec du plomb, ou avec quelque autre matiere métallique, sa fluidité sera altérée; il ne coulera pas avec la même liberté, & laissera des traces noirâtres sur les endroits où il aura passé: s'il a ces désauts, vous ne le purgerez qu'en le distillant, & pour cet effet vous serez ce qui suit.

Mettez la quantité de mercure que vous voudrez purisser, dans une petite cornue de verre, avec un égal poids de limaille de ser, bien nette, & qui n'ait point encore contracté aucune rouille. Placez cette cornue (qui ne doit être emplie qu'à moitié ou aux deux tiers) sur un bain de sable, dans

Drogues composées. 349 In fourneau de réverbere, en lui tenant le bec fort incliné; joignez y récipient plein d'eau claire, & de haniere que le bec y touche à un tralers de doigt près : chauffez d'abord de doigt pres : en de doigt pres : en de foiletez par dégrés jusqu'au point de faipar degres juiqu au pontre de la cor-lue par ce moyen-là vous ferez paf-Par ce moyen-la vous tout le mercure en vapeurs, qui convertirent en gouttes dans l'eau, qui se réuniront au fond du récilent. La distillation étant finie, & Vaisseaux refroidis, vous décantela plus grande partie de l'eau, & vous fécherez le merçure comme il a eté dit ci-dessus.

Quand vous employerez le mercure dans quelque expérience, ne lui faiqueique experient, si ce n'est du ha, avec lequel il ne contracte aucune union; tous les autres s'amalgament avec lui, & nuisent à sa pureté; en est de même de la plûpart des

lemi-métaux.

Révivifier le mercure du cinabre, une opération dont vous n'aurez peut être jamais besoin: mais s'il vous Prenoit envie de la faire, vous pro250 PRÉPARATION DES céderiez comme je viens de le dire pour purger le mercure, en mettant dans la cornue le cinabre en poudre, avec partie égale en poids, de limaille de fer.

Distillation des liqueurs odorantes.

Septieme préparation,

L'ODEUR d'une plante ou d'une fleur consiste dans un principe extrêmement subtil & volatil auquel les Chymistes ont donné le nom d'esprit recteur: on ne peut l'avoir seul; sant l'association faut l'associer à quelqu'autre substante ce moins évaporable, qui le retienne & qui l'empêt & qui l'empêche de se dissiper prome ptement : l'expérience a fait connoi-tre qu'il s'unit de tre qu'il s'unit à l'eau, à l'esprit de vin, aux builte de l'esprit de vin, auxhuiles, &c. ainsi en distillant les plantes aromatiques, par exemples, telles aromatiques, par exemples. ples, telles que la lavande, le romarin, le thym, le serpolet, les zestes de citron se de citron, &c. avec de l'eau-de vie, liqueur partie aqueuse & partie spiritueuse tueuse, on peut en enlever l'huileefsentielle, & avec elle l'odeur propre de ces végétaux.

Mettez donc dans un alembic à bain-marie, de la fleur de lavande fraîchement cueillie, & de l'eau de

DROGUES COMPOSÉES. 35E vie assez pour la baigner amplement, n'en mettez que jusqu'à l'origine du col de la cucurbite : bouchez le l'aisseau, & laissez le tout en insusion Mqu'au lendemain; placez alors l'aembic sur un fourneau rempli de charons allumés, & laissez le feu s'aniher par un courant d'air: luttez le chapiteau à la cucurbite; emplissez cau froide le refrigérant; adaptez ballon au bec du chapiteau, en collant quelques bandes de papier sur ionction; sites bouillir le bain-Marie, & laisser, aller la distillation halu'à ce qu'elle se ralentisse d'ellenome, & que la liqueur commence à ene un peu blanchâtre, ce qui arri-Vera , quand il fera passé dans le récipient à peu-près la moitié de la liqueur que vous aurez mise dans la cucurbite.

Si vous voulez rendre le produit de cette premiere distillation plus odotant & plus spiritueux, vous n'avez de le distiller une seconde sois, sur bain marie une chalcur un peu moindre que celle qu'il lui saut pour bouil352 PRÉPARATION DES

Les fleurs & les plantes qui ont beaucoup d'odeur peuvent se garder d'une saison à l'autre dans des vaisfeaux clos; mais avant de les enfermer, il faut les faire sécher à l'ombre par un temps sec & calme, de peur que leur humidité naturelle ne les fas-

fe pourrir.

Ce que je viens de dire touchant la lavande, doit s'entendre de toutes les plantes aromatiques, qui ont une odeur forte & tenace; car il y en a d'autres qui n'ont presque pas d'huile essentielle, & dont on ne peut extraire le principe odorant par la diftillation, qu'en le faisant monter avec l'eau qui lui est naturelle, ou qu'on y ajoûte; si vous voulez faire, par exemple, de l'eau de rose, vous mettrez dix livres de fleurs dont vous ne prendrez que les pétales, avec vingt pintes ou quarante livres d'eau dans un grand alembic, fans bain-marie; vous ferez bouillir le tout fortement, vous recueillerez les deux premieres pintes qui passeront dans le récipient cette portion que vous mettrez à part fera très-odorante & très-fine; pourrez, en continuant la distillation,

DROGUES COMPOSÉES. 353 tirer encore sept à huit pintes d'une eau plus commune, mais cependant très-bonne à bien des usages.

La fleur d'orange ayant une affez grande quantité d'huile effentielle , distille comme la rose; il faut queillir l'une & l'autre au lever du

Toleil, & les employer de suite.

Quand on a distillé à l'eau, des plantes ou des fleurs qui contiennent beaucoup d'huile essentielle, on voit cette essence surnager l'eau distillée dans le mattras: si on veut l'en retiter, il n'y a qu'à redresser le vaisseau pour mettre le col dans une situation verticale; ajoûter de l'eau jusqu'à ce que la liqueur y soit montée prés de l'essentielle se rassemblera là, & on l'enlevera avec un siphon ou avec un chalumeau de verre rensséau milieu, pour la rensermer dans un flacon bien bouché.

Comme les huiles essentielles s'unissent à l'esprit-de-vin rectifié, on peut en y en mêlant quelques gouttes, jui donner une forte odeur, sans la lui se

lui faire prendre par distillation.

# 354 PRÉPARATION DES

Distillation des huiles essentielles des végétaux.

Auirieme préparation.

DANS la préparation précédente, je n'ai eu en vue que l'extraction du principe odorant, que les huiles effentielles emportent avec elles; dans celle-ci, je cherche à les extraire pour elles-mêmes, & pour des usages ou leur odeur ne joue pas le rôle princi-

pal.

Vous mettrez dans la cucurbite de cuivre étamé qui n'a point de bain marie, la plante dont vous aurez intention de tirer l'huile essentielle, avec une quantité d'eau suffisante pout la baigner amplement & l'empêcher de s'affaisser contre le fond du vais feau : vous prendrez cette plante dans fa plus grande force, vous en choifi rez les parties les plus odorantes; la elle n'est point assez menue, vous & diviserez en plus petites parties, vous procéderez tout de suite à la diftillation, ...

Vous la commencerez par un feu affez vif pour faire bouillir l'eau promptement, & vous l'entretiendrez dans cet état. L'eau qui passera dans le réDROGUES COMPOSÉES. 355 cipient aura une couleur laiteuse, à cause de l'huile essentielle dont elle sera chargée: quand les gouttes commenceront à tomber claires & limpides, du bec de l'alembic, cessez la distillation; il n'y a plus d'huile essentielle à attendre.

Mais il pourroit arriver que le vésétal se trouvât à sec dans la cucurbite, avant que cet indice parût; c'est pourquoi vous jugerez par la quantité d'eau, qui est passée dans le sécipient, de celle qui peut être encore dans l'alembic; & s'il en est besoin, vous en remettrez un peu dans celui-ci pour achever la distillation.

Vous féparerez, comme je l'ai enfeigné ci-dessus, l'huile essentielle de
l'eau; si elle surnage, c'est le cas le
plus ordinaire pour celle que l'on tite des plantes de l'Europe; si elle est
assez pesante pour se tenir au sond
du récipient, alors c'est l'eau qu'il saut
tirer avec un siphon ou avec un chalumeau renssé: & pour achever la
séparation, vous verserez l'huile avec
le peu d'eau qui reste dessus, dans un
entonnoir de verre dont le bout soit
fort menu, en le tenant sermé avec le

Ggij

356 PRÉPARATION DES

bout du doigt, jusqu'à ce que l'eats fe soit entiérement rassemblée au dessus de l'huile; alors vous laisserez couler celle-ci dans un flacon & vous serez attentis à reboucher l'entonnoir avec le bout du doigt, dès qu'il n'y aura plus que de l'eau dedans.

Lorsque les huiles qu'il faut sépa-Ter de l'eau sont en plus grande quantité, on verse les deux liqueurs dans un grand entonnoir de verre, revêtu intérieurement d'un autre entonnois de papier gris, imbibé de la même huile qu'il s'agit de filtrer au travers. Ces entonnoirs de papier qu'on met ainst dans ceux de verre, ne doivent avoir aucun trou ni à la pointe, ni ailleurs; je les nomme entonnoirs, à cause de la figure seulement: vous les ferez d'une feuille arrondie circulairement, & retrécie tout au tour par des plis qui s'étendent en lignes droites de la citconférence au centre, & qui empêchent que le papier ne touche le verre dans toute son étendue, & ne sy colle pour ainsi dire, ce qui nuisoit beaucoup à la filtration.

Il y a des végétaux dont l'huile essentielle exige un plus grand dégré

Drogues composées. 357 de chaleur pour se dégager, prenons pour exemple le bois de Gayac, (a) les clous de girosse dont les huiles s'enflamment par l'acide nitreux bien concentré. Hachez en petits copeaux une certaine quantité de bois de gayac, & mettez-en dans une corque de verre ou de grès bien lutée, de quoi remplir la moitié de sa capacité; placez-la dans le fourneau de reverbere & lutez-y un gros ballon, qui ait sur le côté, & vers le haut, un Petit trou, que vous tiendrez d'abord fermé avec une boulette de lut gras. Allumez le feu bien doucement, pour donner le temps aux vaisseaux de s'échauffer peu-à-peu; la distillation commencera par une eau fans odeur affez claire, qui, lorsque le seu sera augmenté, prendra une odeur sorte : vous en pourrez juger en débouchant pour quelques instans, le petit trou du ballon. La chaleur étant encore augmentée de quelques dé-

let l'huile du gayac empyreumatique, que de la confondre avec les huiles essentieles propreicultieles es c'est une question que se laisse à decider aux Chymistes.

grés, fera prendre à cette liqueur une odeur plus pénétrante, & une cou-leur tirant au roux; il passera avec elle une huile légére qui surnagera; alors soyez attentis à déboucher de temps en temps, le trou du ballon, de peur qu'il ne creve par l'effort d'une grande quantité d'air, qui se dégage, & qui vient précipitamment de cornue.

Quand ces flatuosités seront appaisées, & qu'il ne passera plus de cette huile légére, changez de récipient & augmentez le seu de plus en plus, mais non brusquement, jusqu'à faite rougir la cornue; alors la liqueur aqueuse aménera avec elle une huile noire & si pesante, qu'elle tombera au sond du récipient en traverfant l'eau.

Dès qu'il ne passera plus rien, le haut du récipient se réstroidira; vous le déluterez, vous décanterez la plus grande quantité de l'eau; & vous séparerez ce qu'il en sera resté avec l'huile, en versant l'une & l'autre dans un entonnoir de verre, & en laissant sortir seulement celle des deux liqueurs, qui sera au sond, comme je l'ai dit ci-dessus.

Drogues composées. 359

Vous pourrez procéder de même Pour avoir l'huile essentielle des cloux de girosse; vous n'aurez point tant à craindre des essorts de l'air régénéré, qu'avec le bois de gayac: cependant le vous conseille de pratiquer tou-jours le petit trou au ballon, si vous distillez à la cornue & à sec; car vous Pouvez extraire l'huile essentielle de girosse, comme celle de lavande, si faisant bouillir les clous avec de l'eau dans un alembic, à seu nud.

Les huiles de gayac & de girosse, sont les premieres qu'on ait enstammées avec l'esprit de nitre sumant : c'est de nos jours qu'on a commencé enstammer par le même moyen, celles qu'on tire par distillation des végétaux de l'Europe; il y a bien trente ans que je n'employe pour cette expérience, que celle de térébenthine la plus légére, la plus volatile, qu'on trouve chez tous les Droguistes sous le nom d'esprit de térébenthine ou d'eau raze, pour la distinguer d'une huile plus épaisse, qui monte après elle, quand on continue la distillation à plus grand seu : si vous voulez la préparer vous-même,

360 PRÉPARATION DES vous vous y prendrez de la maniere suivante.

Demandez chez un marchand Dro guiste, de la térébenthine la plus blanche, la plus transparente, & qui est connue sous le nom de térébenthine de Venise, quoiqu'elle vienne de Bourgogne ou de Franche-Comtés felon toute apparence: vous en met trez dans une cucurbite de verre avec de l'eau bien claire, de façon que je vaisseau ne soit rempli que jusqu'au tiers de sa capacité, ou jusqu'à ja moitié, si le col de l'alembic est un peu long; vous y joindrez un chapiteau & un matras à long col pour fervir de récipient, & vous collered des handes des bandes de papier sur les jointures Vous et res. Vous placerez l'alembic ainsi préparé, sur un bain de sable, que vous chaufferez jusqu'à faire bouillir l'eau de la cucurbite, & alors la distillation vous donnera de l'eau fur laquelle vous verrez nager une huile très fluide & très-limpide, que vous féparerez, & que vous garderez dans une bonteille bien bouchée.

Il est bon que vous sachiez par occasion, que ce qui reste dans l'eau la

Drogies composées. 361 la cucurbite après cette distillation est ce qu'on appelle térébenthine cuite ou Colophone quand elle est bien séchée.

Préparation de l'esprit volatil de sel ammoniac & de l'huile de chaux.

Aver de la chaux éteinte à l'air Neuviente à pulvérilée; mettez en trois parties avec une de sel ammoniac réduit en Poudre, & faites passer ce mêlange dans une cornue de verre assez granpour que la moitié de sa capacidemeure vuide: placez-la fur un bain de fable, & lutez-y un grand on qui ait un petit trou, comme le l'ai déja dit plusieurs sois : tout cela doit se faire promptement; car que la chaux & le fel ammoniac touchent, l'esprit volatil commence à s'exhaler. Vous ferez bien de laisser passer les premieres vapeurs pendant douze ou quinze minutes Want de mettre le feu au fourneau; ensuite vous donnerez un dégré de chaleur très doux, & vous l'augmen. terez peu-à-peu jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien dans le récipient.

Pendant cette distillation vous ou-Tome I. Hh

vrirez de temps en temps le petit trou du ballon, pour prévenir la rupture du vaisseau, qu'une trop grande abondance de vapeurs dilatées pourroit occasionner: mais vous ne le tiendrez pas plus long-temps ou vert, parce que vous perdriez par la une parrie de l'esserie de l'esser

une partie de l'esprit vola de Les vaisseaux étant déptés, vous Verserez promptement ce qui a passe par la distillation, dans un flacon qui par la distillation, dans un flacon se bouche avec du verre bien exactement: comme cette liqueur est on ne peut pas plus, pénétrante, vous prendrez garde d'en respirer la vapeur, drez garde d'en respirer la vapeur, soit en séparant les vaisseaux, soit en se soit en se sant dans le flacon.

Si vous avez tiré de la cornue tout ce qu'il y avoit de volatil, vous y trouverez après la distillation un résidu qui est une espece de sel désirques cent: mettez-en dans une capsur le de verre, & exposez le vaisse un l'air libre dans un lieu & par temps humide; cette matiere se chargera d'eau, & vous aurez par ce moyen, qu'elle on a donné, quoiqu'improprement, le nom d'huile de chaux;

Drogues composées. 363 elle vous servira pour former un coagulum avec une autre liqueur, qu'on nomme avec aussi peu de raison, huile de vitriol. Il faut garder ces liqueurs dans des flacons bien bouchés.

Préparation de l'esprit de Nitre.

FAITES dessécher séparément Dixieme dans un poëlon de terre sur le seu, du Préparation. Vitriol de Mars, vulgairement nommé Couperose verte, du salpêtre de la seconde cuite, & de la glaise : pulvérilez ces trois matieres, & mêlez-les à Parties égales prises au poids, mettezles dans une cornue de terre ou de verre, enduite d'un lut qui foit bien seché; prenez cette cornue assez grande pour qu'elle ne soit remplie qu'aux deux tiers de sa capacité; placez-la dans un fourneau de reverbere, & lutez-y avec le blanc-d'œuf & la chaux, un ballon de verre qui ait en Partie supérieure un petit trou, comme je l'ai déja recommandé pluseurs fois. Allumez le fourneau trèslentement; augmentez le seu par dégrés, & quand les vaisseaux seront ien échauffés & que vous verrez la

364 PRÉPARATION DES distillation en bon train, poussez le feu vigoureusement jusqu'à la fin.

L'esprit de nitre que vous retirerez ainsi, sera clair comme de l'eau, & laissera exhaler quelques vapeurs rougeâtres qu'il faut éviter de respirer: vous le garderez dans un flacon dont le bouchon soit de verre bien ajusté. Dans les expériences où il seroit trop fort étant employé pur vous l'affoiblirez avec de l'eau; su vous en mêlez à parties égales, vous ferez ce qu'on appelle de l'eau seconde.

Vous aurez besoin, pour ensiammer les huiles essentielles, d'un est prit de nitre plus déslegmé que celui dont je viens de donner la préparation: si vous prenez le parti de le faire vous-même, voici ce qu'il faut observer de plus, dans le procédé.

n'employer que le vitriol de Mars avec le falpêtre en parties égales.

2°. Il faut prendre le falpêtre le plus purifié, celui de la troisseme cuite, & le faire bien fécher dans un vase de terre, sur des charbons ardents: prenez bien garde, qu'en le

DROGUES COMPOSÉES. 365 léchant ainsi, il ne vole dessusquelque étincelle, car il fuseroit, & vous ne pourriez pas l'éteindre.

3°. Pour dessécher pareillement le vitriol, vous le mettrez au feu dans un creuset découvert, & vous le chausserz jusqu'à le faire non-seulement fondre, mais calciner jusqu'à devenir une masse dure d'un blanc gris, qui passe au jaune orangé &

qui commence à rougir.

4°. Dès que les deux matieres fetont desséchées, vous les pulvérisetez, vous les mêlerez & les entonnerez
très-promptement dans la cornue;
car si vous les gardiez quelque temps,
sans les employer, le vitriol sur-tout
reprendroit bien vîte l'humidité de
l'air. Procédez pour le reste comme je l'ai dit d'abord, & poussez le
seu, sur la sin, autant que les vaisseaux le pourront sousser, & jusqu'à
ce qu'il ne tombe plus rien de la cornue.

C'est dans cette opération surtout, qu'il saut être en désiance contre les vapeurs rouges, qui pourroient se répandre au dehors: ayez soin que les vaisseaux soient bien lutés, d'a-

Hhiij

bord avec le lut gras, & par-dessus avec des bandelettes de linge enduites de lut au blanc-d'œuf & à la chaux, liées avec de la ficelle à plusieurs tours: n'oubliez pas d'ouvrir à propos, le petit trou du ballon, de crainte que la surabondance des vapeurs ne le fasse crever: & si cela arrivoit malgré vos soins, sortez promptement du lieu où ces vapeurs se feroient répandues, & n'y rentrez qu'après qu'elles se seront dissipées; elles sont pernicieuses pour la poitrine.

Usez encore de beaucoup de précautions, quand vous transvaserez la liqueur distillée du ballon dans une bouteille, qui doit se fermer avec un bouchon de verre bien exact; ne vous placez pas sous un courant d'air, qui puisse jetter la vapeur sur votre visage; prositez au contraire du vent d'une porte, d'une fenêtre ou même d'un fousset, pour les emporter loin de vous; & songez que cette liqueur brûle tout ce qu'elle touche, & que vos mains en resteroient long-temps tachées, si elles en étoient atteintes.

DROGUES COMPOSÉES. 367
Vous pourriez obtenir avec moins d'appareil, & en moins de temps un esprit de nitre semblable à celui dont le viens de parler; mais il seroit plus

cher: en voici le procédé.

Ayez dans une cornue de verre du salpêtre bien purifié, féché & pul-Vérisé, comme il a été dit ci-devant. Versez dessus avec un entonnoir, ont le bout s'avance jusqu'au milieu de la cornue, partie égale de son Poids d'huile de vitriol concentrée, & pressez-vous d'y joindre un réci-Pient, & de le luter comme je l'ai dit Précédemment; il suffira que vous mettiez la cornue sur un bain de sable, & qu'elle y reste même quelque temps sans être chaustée. Le bain de fable ne doit être échaussé ensuite qu'avec beaucoup de modération; ce n'est que sur la sin qu'on peut augmenter le feu de plus en plus. Au teste souvenez-vous toujours, d'ou-Vrir de temps en temps le petit trou du ballon, & de ne pas respirer les Vapeurs rouges.

Extraction & concentration de l'Acide Vitriolique.

Onzieme

L'EXTRACTION de l'acide vitrioli-Préparation que est une opération dissicile, péni ble & ennuyeuse : comme cette drogue n'est point rare dans le commerce, & qu'elle n'est pas fort chere, je pense que vous ne serez pas tenté de la préparer vous-même, quand je vous dirai qu'il faut pour cela, un feu trèsviolent, bien conduit, & foutenu pendant quatre ou cinq jours fans interruption; je me contenterai donc de vous dire en gros, comment cela fe fait.

On pulvérise du vitriol de Mars, après l'avoir calciné jusqu'au rouge, & on le met promptement dans une cornue de terre bien lutée tout au tour; on la place dans un fourneau de reverbere, & l'on y lute un ballon comme pour la distillation de l'esprit de nitre. On allume le seu par dégrés, & il se répand une va-Peur blanche dans le ballon : on foutient la chaleur au même point jusqu'à ce qu'il n'en vienne plus. Après ces vapeurs, il vient de la cornue DROGUES COMPOSÉES. 369
Une liqueur qu'on voit couler vers le fond du ballon, & l'on foutient le feu au dégré qui a produit cet écoulement, tant qu'il dure. Lorsqu'il se talentit, & qu'il paroît être parvenu à sa fin, on change de récipient; on pousse le feu avec la derniere violence, soit avec du charbon, soit avec du bois, & il vient une liqueur épaisse & noire, qui est l'acide que l'on cherche, & que l'on recueille pour le garder dans une bouteille bien bouchée, quand les vaisseaux sont refroidis, & qu'on les a délutés.

La concentration ou rectification de l'acide vitriolique, une fois qu'il est extrait, n'est point une opération dissibilité ni si longue que la précédente; il ne s'agit que de lui enlever la Partie aqueuse qu'il peut avoir, de une matiere inflammable qui le rend noir. Pour cet esset, vous le serez entrer avec un entonnoir, dans une cornue de verre qui soit de bonne qualité, c'est à dire, reconnu pour être capable de résister à l'action d'un acide violent, & vous n'en mettrez dans ce vaisseau que la moitié de ce

qu'il pourroit en contenir: vous le placerez sur un bain de sable, dans le fourneau de reverbere, & vous y luterez un récipient. Commencez par le feu le plus foible, augmentez-le peu-à-peu, jusqu'à ce que vous voyez distiller goutte à goutte, une liqueur claire comme de l'eau : laissez aller cette distillation avec le même dégré de chaleur, jusqu'à ce que les gouttes commencent à tomber fort jente ment; alors augmentez le feu jusqu'à exciter un petit bouillonnement dens la cucurbite : la distillation ira plus vîte, & vous l'entretiendrez ainsi, jus qu'à ce que la liqueur que vous avez mise dans la cornue, soit réduite à peu-près au tiers, & qu'elle soit de venue très-limpide.

Laissez refroidir le tout, délutez les vaisseaux, recueillez ce qui est dans la cornue, pour le garder dans un flacon de crystal bien bouché; recueillez de même ce qui a passé dans le récipient: la premiere de ces deux liqueurs, est ce qu'on nomme l'esprit de vitriol concentré; la seconde s'appelle esprit de vitriol; c'est un acide de la même nature que l'autre,

Drogues composées. 371

hais délayé dans beaucoup d'eau.
Pour conserver l'acide vitriolique concentré, bien limpide & avec toute sa force, il y a des précautions à prendre. 1°. Il saut que le bouchon de verre soit exactement ajusté au acon, & ne le jamais laisser ouvert; qu'autant de temps qu'il en faut pour ther la liqueur de la bouteille; car comme cet acide prend l'eau avec avidité, celle dont l'air est toujours chargé, suffiroit pour l'affoiblir conidérablement en très peu de temps. Cette liqueur étant extrêmement corrosive & brûlante, si elle touche quelque matiere inflammable, végétale ou animale, elle reprendra le Phlogistique qu'on lui a enlevé, & redeviendra noire: voilà pourquoi je lecommande un bouchon de verre, non de liége; il faut même porter attention, jusqu'à le couvrir d'un Morceau de vessie, de crainte qu'il ne s'amasse au tour de lui, quelque Poussiere combustible, que la liqueur laveroit en sortant du flacon, & qui hi feroit perdre sa limpidité.

Je dois vous avertir d'un accident qui peut arriver lorsque l'on concentre ainsi l'acide vitriolique. Comme il faut pousser le feu vigoureusement vers la fin, un dégré de trop peut causer une ébullition subite, qui faste monter une vapeur blanche épaisse, & capable de faire crever le vaisseau; cette vapeur est fort dangereuse pour quiconque la respireroit; le plus sûr alors est de tout quitter & de fortis du laboratoire, comme je l'ai dit en parlant de l'acide nitreux.

Préparation de l'Ether Vitriolique.

Douzieme Préparation.

Pour les expériences où vous employerez l'éther, il est indifférent qu'il soit préparé avec l'acide du vitriol, du nitre, du sel marin, du vinaigre, &c. ainsi je vais vous communiquer le procédé suivant lequel cette singuliere liqueur a été faite pour la premiere sois en France, par MM. Grosse, Duhamel, Hellot, & que M. Beaumé, très au fait de cette matiere, pratique encore aujourd'hui avec un plein succès.

Les préparatifs de cette opération font plus pénibles & plus difficiles, que ne l'est l'opération elle-même; il s'agit d'avoir l'esprit-de-vin le plus dé-

DROGUES COMPOSÉES. 373

degmé, & l'acide vitriolique, ou ce
qu'on nomme autrement l'huile de
vitriol la plus concentrée, & vous
que ce n'est point une petite affaire
que de bien rectifier l'une ou l'autre.
le suppose donc que vous les ayiez
tous deux au point où ils sont requis;
le vais vous parler d'après une dissertation de M. Beaumé, lue à l'Académie Royale des Sciences en l'année
1755, & imprimée depuis avec son
approbation (a).

Choisissez une cornue de bon verre, plus allongée que ronde, de celles qu'on nomme cornues à l'Angloise Pl. III. Fig. 3. & de telle grandeur qu'un bon tiers ou la moitié de sa capacité sesse vuide, quand vous y aurez mis ce que vous voulez distiller. Faites couler dans ce vaisseau une livre d'esprit de-vin parfaitement rectissé, & par dessus autant d'huile de vitriol trèsconcentrées: cette derniere liqueur étant bien plus pesante que la pre-

<sup>(</sup>a) Voyez les Mémoires de Mathématiques de Physique présentés à l'Académie des Sciences par les Sçavants Etrangers. Tome III. page

miere tombera d'abord au fond du vaisseau; aidez-la à se mêler, en remuant la cornue doucement & à plusieurs reprises, cela fera naître un bouillonnement & un dégré de chaleur assez considérable; le mêlange deviendra d'un jaune tirant au rouge; il fortira de la cornue une va peur qui produira un fifflement, & qui répandra une odeur pénétrante, mais agréable.

Placez la cornue fur un bain de fable déja échauffé à peu-près au même point qu'elle, lutez-y un ballon qui ait un petit trou : chauffez autant qu'il est nécessaire pour faire bouillir ce qui est dans la cornue & pour entrerenie Pébelle

tretenir l'ébullition.

Ce qui passera le premier dans le récipient fera un esprit-de-vin trèssuave, après lequel viendra l'éther que vous reconnoîtrez à des stries qui paroîtront au haut de la cornue. Soute tenez le feu au même dégré, & continuez la distillation, jusqu'à ce que vous sentiez l'odeur suffocante de l'acide fulphureux volatil; ce que vous appercevrez en débouchant de temps en temps le petit trou du ballon. Dé-

Drogues composées. 375 lutés alors le récipient, & versez promptement ce qu'il contient dans

un ballon bien bouché.

C'est bien là l'éther, mais il n'est Point pur, il est mêlé avec cette portion d'esprit-de-vin qui a passé d'abord, & il contient un peu de cet acide sulphureux, qui s'est fait sentir sur la fin de la distillation: pour en Purger l'éther, versez-le tout dans une cornue de verre, toujours beaucoup plus grande qu'il ne faut pour contenir ce qu'on y met; ajoutez-y peu d'huile de tartre par défaillance; placez le vaisseau sur le bain de sable du sourneau de lampe; lutez técipient & distillez très-lentement, vous aurez par ce moyen, l'éther rectifié que vous garderez dans un flacon exactement fermé avec un ouchon de verre ajusté à l'éme-

Préparation du Sublimé Corrosif.

FAITES dissoudre du mercure Treizieme dans l'esprit de nitre, & cette dillo- Préparation. ution étant versée dans une capsule de verre ou de grès, vous la serez evaporer sur un bain de sable, jus-

376 PRÉPARATION DES qu'à ce qu'il ne reste dans le vaisseau qu'une poudre blanche que vous pe-

ferez. Faites fécher du fel marin fur le feu dans un creuset, jusqu'à ce qu'il ait décrépité; on appelle décrépitation, le pétillement que ce sel fait, quand on le chauffe fortement: faites aussi calciner du vitriol de Mars jusqu'au blanc, en procédant comme il a été dit au sujet de la préparation de l'esprit de nitre sumant; page 365. pesez de chacun de ces deux sels, une quantité égale à celle de la poudre blanche, que vous avez eue par ja dissolution du mercure : broyez je tout ensemble dans un mortier de verre, & mettez ce mêlange dans un matras dont le col n'ait que trois ou quatre pouces de longueur, & qui foit assez grand pour que la moitié de sa capacité reste vuide.

Enfoncez le matras dans un bain de sable, jusqu'à l'endroit où s'éleve la matiere qu'il contient : chaussez le doucement d'abord ; augmentez le seu peu-à-peu, & entretenez-le autant qu'il le faudra, pour faire monter la vapeur qui se dégage de la masse

Masse: dès qu'il n'en fortira plus, vous boucherez l'orifice du matras, avec un petit cornet de papier seulement, & vous augmenterez le seu, jusqu'à faire rougir le fond du bain de sable. Alors il s'élevera à la partie supérieure du matras & à la naissance du col, une matiere cristallisée, & à demitransparente qui s'y attachera. C'estalà le sublimé corrosif, que vous détacherez, après avoir cassé le matras, & que vous garderez dans un flacon bouché avec du verre.

J'ai déjà averti que le fublimé est une matiere dangereuse, & dont la plus petite quantité feroit beaucoup de mal à quiconque en avaleroit : je le répéte ici, en recommandant de manier cette drogue avec bien de la circonspection, & de jetter soigneusement la lavure des vaisseaux dans quelque endroit où les animaux ne vont ni boire ni manger. Le sublimé n'exhale point de vapeur qui soit à

craindre.

Préparation de la liqueur fumante de Libavius.

FAITES fondre une once d'étain Quatorzio.

me Prépara- dans un creuset; mettez-y une once de mercure, & broyez bien cet amalgamme dans un mortier de marbre tion. ou de verre, avec trois onces de sublimé corrolif.

Faites entrer ces trois matieres ainst mêlées dans une cornue de verre, que vous enfoncerez de toute son épailseur dans un bain de sable, & à la quelle vous luterez un récipient, qui ait le petit trou en sa partie supérieure.

Échauffez le bain de sable peu-àpeu; augmentez ensuite le feu; quand vous verrez commencer la diftillation, vous foutiendrez le feu dans cet état, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus

rien de la cornue.

Les vaisseaux étant refroidis, vous les détacherez, & vous ferez passer la liqueur qui se trouvera distillée, dans un flacon, qui ait un bouchon de verre bien ajusté.

Préparation du Phosphore d'urine.

CE fut en 1737, pour la premie Préparation re fois qu'on sit à Paris le phosphore d'urine, qu'on nomme aussi photophore Phore de Kunkel; on le fit d'après les

instructions d'un étranger dont seu M. Dusay avoit sait rencontre par hazard, l'année précédente. L'opération sut dissérée, parce qu'il ne se trouva point à Paris de cornues avec lesquelles on osat l'entreprendre: j'en envoyai deux de celles qu'on fabrique à Hesse-Cassel, & que je trouvai à Bruxelles pendant un voyage que je saisois en Hollande vers la fin de l'année 1736, & ce ne sut qu'au mois d'Août suivant qu'on en sit usage.

Cette fameuse opération sut conduite par MM. Dusay, Geofroy, Duhamel & Hellot; ce dernier se chargea de rédiger l'histoire du procédé, qui se trouve consigné dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1737. Il est si bien circonstancié que plusieurs de nos Chymistes, en le suivant, ont réussi dès leurs premiers essais: je ne doûte pas que vous n'ayez le même succès, pourvû que par d'autres opérations moins délicates, vous vous soyez exercé auparavant à manier les vaisseaux & à conduire le seu.

Je crois donc ne pouvoir mieux faire, que de vous recommander la

lecture du Mémoire de M. Hellot, & une exactitude scrupuleuse dans la manipulation qui y est indiquée: mais comme vous pourriez n'avoir par les Mémoires de l'Académie des Scient ces, je vais vous en faire un extrait, qui contiendra tout ce qu'il vous fera nécessaire de sçavoir, quand à la ma-

niere d'opérer.

» Prenez de l'urine pure qui aura » fermenté pendant cinq ou fix jours » la quantité doit être proportionnée » à celle du phosphore qu'on veut » faire: il en faut environ un tiers de » muid, pour un gros de phospore. » Faites la évaporer dans des chaudie res de fer, jusqu'à ce qu'elle soit devenue grumeleuse, dure & nos ≈ re, à peu-près semblable à de la » suye de cheminée, elle sera ajors o réduite environ à un soixantieme » de ce qu'elle pesoit avant d'avoir » été évaporée.

» Quand l'urine est en cet état; mettez-la par parties dans des mar » mites de fer, sous lesquelles vous entretiendrez un feu de charbon affez vif pour en faire rougir le o fond; & agitez la sans relâche; jus:

Drogues composées. 38r " qu'à ce que le fel volatil & l'huile " foetide soient dissipés presqu'entic-" rement, que la matiere ne fume Plus, & qu'elle ait pris l'odeur de fleurs de pêchers. Cessez pour lors a la calcination; & versez sur la ma-"tiere qui se trouvera réduite en " Poudre, un peu plus du double de o son poids d'eau chaude; agitez-la dans cette eau, & laissez-la tremper pendant vingt-quatre heures. (a) Versez l'eau par inclination, deschez & réduisez en poudre la matiere lessivée: la calcination précédente enléve à la matiere environ un tiers de son poids, & la lessive emporte la moitié des deux autres b tiers.

Mêlez à ce qui vous reste de matiere calcinée, lessivée & desséctée, la moitié de son poids de gros sable, ou de grès jaunâtre égrugé, dont vous aurez séparé le

<sup>(</sup>a) C'est pour ne rien omettre, que je parde cette lotion; mais je vous avertis (& M. Mellot l'a reconnului-meme qu'en lavantains cette matiere, on risque de lui enlever le principe le plus essentiel au phosphore, & que cela peut faire manquer l'opération; M. Beaumé, ne lave paint du tout, & réussit très-bien.

» plus fin par un tamis, pour ne pas » l'employer. Le sable de riviere n'est » point un interméde convenable, » parce qu'il pétille au grand feu: » ajoutez ensuite à ce melange, un o feizieme de fon poids de charbon » de hêtre ou autre bois qui ne soit » point du chêne, parce qu'il pétil » le aussi: humectez le tout avec une » suffisante quantité d'eau, pour se réduire en une pâte ferme, en je » maniant & le roulant entre mains; puis faites-le entrer dans la » cornue, en prenant des précau » tions pour ne pas falir le col; la » cornue doit être de la meilleure terre (a), & de telle grandeur, que quand on y aura mis la matiere o il en demeure un grand tiers de m vnide.

(a) J'ai déja dit qu'on fut obligé à Paris d'attendre des cornues de Hesse-Cassel, pour entreprendre l'opération du phosphore. Ces vailfeaux, quoiqu'on les enduise d'un lut de terre glaife meiée avec du fable & de la bourre, ont encore peine à résister; ils laissent transuder une partie du phosphore. M. Margraaff dans un Mémoire qui le trouve parmi ceux de l'Acadévie de Berlin pour l'année 1743, recommande au sujet de cette opération des cornues de Kirchan de Kirchan, & celles de Waldembourg.

Drogues composées. 383 Placez enfuite la cornue (a) dans un fourneau de reverbere, propor-

(a) Je vous conseille, d'après M. Hellot, de dire un essai de votre matiere avant d'allumer e fourneau. 30 On en met, dit-il, pour cela environ une once dans un petit creuset qu'on chausse jusqu'à le faire rougir : le mêlange ; après avoir fumé, doit se refendre sans se gonfler, sans même s'élever; il en sort des ondulations de flammes blanches & bleuâtres qui s'élevent avec rapidité : c'est-là le premier phosphore qui est volatil, & qui fait tout le danger de l'opération. Quand ces premieres flammes sont passées, il faut augmenter l'ardeur de la matiere, en metfant sur le creuset un gros charbon allumé; on voit alors ble lecond phosphore. C'est une vapeur lumineuse, tranquille, couvrant toute la supersicie de la matiere, & de couleur tirant sur le violet; elle dure fort long-temps, & répand he odeur d'ail, qui est l'odeur distinctive du phosphore: lorsque toute cette vapeur lumiheuse est dissipée, il faut verser la matiere embrasée du creuset sur une plaque de fer; ne se trouve aucune goutte de sel en sufine se trouve aucune goute se réduise en poudre, c'est une marque que la matiere a été luffisamment lavée, & qu'ellene contient de sel fixe, ou si l'on veut de sel marin, que ce qu'il lui en faut: si on trouve sur la plaque qu'il lui en faut: il oil figé, c'est qu'il est trop resté de sel; l'opération court risque de he pas réuffir, parce que la cornne pourrois pas réultir, parce que la condondant: Percée & rongee par ce la nouveau le mélange.

tionné de façon, qu'il y ait deux pou ces d'espace entre les parois du four neau & le corps de la cornue, même dans l'endroit du retrécissement ou commence le col de ce vaisseau, qui doit demeurer incliné sous un angle de 60 dégrés. Bouchez toutes les out vertures du fourneau, excepté celles

du foyer & du cendrier (a). » Adaptez à la cornue un grand » ballon de verre rempli d'eau la » tiers, & lutez-le comme dans la o distillation de l'esprit de nitre sun mant. Ce ballon doit être percé d'un » petit trou dans fa partie postérieure » un peu au-dessus de la surface de o l'eau : on bouche ce trou avec un » brin de bouleau qui puisse y entrer » fort à l'aise, & où il y ait un noeud pour l'empêcher de tomber dedans. on le retire de temps en temps » pour préfenter la main à ce petit » trou, & voir si l'air rarésié par ja » chaleur de la cornue fort trop rapi-» dement ou pas assez. Si le dard o d'air est trop fort & fort avec siffle ment, on ferme entiérement la por-

(a) Établissez solidement la cornue sur un test avec un peu de sable. IC DROGUES COMPOSÉES. 385 te du cendrier, pour ralentir le feu: "s'il ne frappe pas assez vivement la "main, on ouvre davantage cette "Porte, & on met de grands charbons dans le foyer, pour ranimer "le feu par une slamme subite.

"L'opération dure ordinairement vingt-quatre heures, & voici les fignes qui annoncent qu'elle réussira, si la cornue peut résister au seu

"(a).

"Il faut la commencer en mettant d'abord du charbon noir dans le "cendrier du fourneau, & un peu de charbon allumé à la porte, afin d'é-"chauffer la cornue très-lentement; "quand il est allumé on le pousse dans

<sup>(</sup>a) M. Hellot nous prévient dans son Médaire sur les accidents qui peuvent arriver pendant l'opération: si la cornue vient à se casser lans le sourneau, on s'en apperçoit bien tôt par la couleur de la flamme, qui sort violette du sourneau, & par l'odeur d'ail qui se répand. Si le ballon se casse quand il contient le phosphore en susson, ou que cette matiere se répande lorsqu'on la resond pour la mouler, il saut bien prendre garde à l'incendie que cela peut causer; & s'il en tombe sur les mains ou sur les jambes, il saut avoir de l'urine toute prête, pour en jetter dessus en abondance; car se su su la sur les appendres des l'urine sour les sautes des progrès très-rapides. L'ome I

» le cendrier, & on en ferme la porte » avec une tuile; cette chaleur modé-» rée fait distiller le slegme du mê » lange. Il faut entretenir ce même dégré de feu pendant quatre heuores, après lequel temps on met du » charbon fur la grille du foyer: le » feu de dessous s'allume peu-à-Peu-» A ce second seu approché de la cor-» nue, le ballon s'échauffe & fe rem » plit de vapeurs blanches qui ont » une odeur d'huile foetide : quatre » heures après, ce vaisseau se refroidit » & s'éclaircit; alors il faut ouvrif » d'un pouce la porte du cendrier, » mettre du charbon dans le foyer de » trois minutes en trois minutes, en fermer à chaque fois la porte, » pour que l'air froid du dehors ne so frappe pas le fond de la cornue, ce » qui la feroit fêler.

» Quand on a entretenu le feu à » ce dégré environ deux heures ballon commence à se tapisser » fel volatil d'une nature singuliere, » qui ne peut être chassé que par un » très-grand seu, & qui a une odeur » assez forme. » affez forte d'amandes de noyaux de » pêches. Il faut prendre garde que ce

DROGUES COMPOSÉES. 387

5 fel concret ne bouche le petit trou

6 du ballon, parce que ce vaisseau se

5 briseroit; la cornue étant rouge

7 alors, & l'air très-rarésié, l'eau du

7 ballon qui s'échausse par le voisinage

7 du fourneau, fournit des vapeurs,

7 qui dissolvent ce sel ramésié, & le

7 ballon s'éclaircit une demi-heure

8 après que sa distillation a cessé.

» Environ trois heures après que ce sel a commencé à paroître, le ballon se remplie de nouvelles vapeurs, qui ont l'odeur de sel ammoniac qu'on brûleroit sur des charbons; elles se condensent aux parois du récipient en un sel qui n'est Plus ramésié, mais formé en longues stries perpendiculaires, que es vapeurs de l'eau ne dissolvent Point: ces vapeurs blanches sont es avant-courreurs du phosphore; vers la fin de leurs distillation elles perdent leur premiere odeur de sel ammoniae & prennent l'odeur d'ail.

"Comme elles fortent avec beaucoup de rapidité, il faut déboucher fouvent le petit trou, pour voir s'il ne foussele point trop fort; car en ce

Kkij

cas, il faudroit fermer entiérement » la porte du cendrier : ces vapeurs blanches durent environ deux heu-» res; quand on reconnoît qu'elles "ont cessé, ont donne un peu de » jour au dôme du fourneau, en ou-» vrant quelques-uns de ses registres » (a) pour commencer à donner issue » à la flamme. On entretient le feu » dans cet état moyen, jusqu'à ce » qu'il commence à paroître un pre-» mier phosphore volatil.

» C'est environ trois heures après on que les vapeurs blanches ont commencé à fortir, qu'il paroît. Pour » le favoir, on retire de minute en minute le petit brin de bouleau, as » on le frotte en un endroit échauffé o du fourneau, où il laissera un petit rait de lumiere, s'il est enduit de » phosphore.

Peu de temps après qu'on a reconnu ce signe, on voit sortis par » le petit trou du ballon, un dard de » lumiere bleuâtre, qui dure plus ou » moins allongé jusqu'à la fin de l'o-

<sup>(</sup>a) On appelle registres les trous dont j'ai fait mention en parlant de la construction du fourneau de reverber.

DROGUES COMPOSÉES. 389

"pération: le d'ard ou jet de lumiere
"ne brûle point, quand on y tient le
"doigt vingt ou trente secondes; il
"se charge de cette lumiere, & si on
"en frotte la main, il l'en enduit &
"la rend lumineuse.

"Mais de temps en temps ce jet "s'allonge jusqu'à sept ou huit pou"ces, avec décrépitation & étincel"les; alors il brûle les corps com"bustibles qu'on lui présente; quand "cela arrive, il faut conduire le seu "avec beaucoup d'attention; fermer "entiérement la porte du cendrier, "sans discontinuer cependant de met"tre du charbon dans le soyer, de deux minutes en deux minutes."

">Le phosphore volatil dure deux heures, au bout desquelles le petit let de lumiere, se raccourcit à une ligne ou deux; c'est alors qu'il saut pousser le seu à l'extrême, ouvrir entiérement la porte du cendrier, y mettre du bois, déboucher tous les registres du reverbere; mettre de grands charbons dans le soyer de minute en minute, en un mot il saut que pendant six à sept heurs res, tout le dedans du sourneau K k iij

390 PRÉPARATION DES » foit blanc, & qu'on ne puisse y dis-

o tinguer la cornue.

"Pendant ce feu extrême le véribuile phosphore distille comme une », huile, ou comme une cire fonduc » une partie est soutenue par l'eau du » récipient, l'autre s'y précipite. En-» fin l'on s'apperçoit que l'opération » est finie, quand la partie supérieu-» re du ballon, où le phosphore vo-» latil est condensé en une pellicule » noirâtre, commence à rougir, c'est » une marque qu'à l'endroit de cette » tache rouge, le phosphore est brû-» lé. Il faut alors boucher tous les » registres & fermer toutes les portes » du fourneau pour étouffer le feu, » puis boucher le petit trou du ballon » avec un lut gras ou de la cire. » laisse le tout en cet état pendant o deux jours, parce qu'il ne faut pas o démonter les vaisseaux qu'ils ne o soient parfaitement refroidis » crainte que le phosphore ne s'alluo me.

» Aussi-tôt que le seu est éteint, o le ballon qui se trouve alors dans » l'obscurité offre un spectacle assez » agréable; toute la partie vuide de DROGUES COMPOSÉES. 391

5 ce vaisseau qui est au-dessus de l'eau,
paroît remplie d'une belle lumiere
5 bleue qui dure pendant sept à huit
5 heures, ou tant que ce vaisseau est
6 chaud, & ne disparoît que quand il
6 est refroidi.

» Le fourneau étant parfaitement "froid, on démonte les vaisseaux, "on les fépare l'un de l'autre le plus " Promprement qu'il est possible : on enlève avec un linge toute la ma-\* tiere noire qu'on trouve à l'entrée " du col du ballon; car si cette sableté se mêloit avec le phosphore, belle empêcheroit qu'il ne devint " bien transparent dans le moule; il " faut que cela se fasse vîte; après oquoi l'on verse deux ou trois pintes "d'eau froide dans le ballon, pour "accélérer la précipitation du phof-" phore qui est soutenu sur l'eau. On agite ensuite l'eau du ballon, pour " détacher tout le phospore, qui seoroit adhérent aux parois: puis on " verse toute cette eau agitée & trou-" blée, dans une terrine bien nette, » & on la laisse s'éclaircir : on décan-"te ensuite cette premiere eau inu-"tile, & on verse de l'eau bouillante Kkiv

» fur le fédiment noirâtre resté au

» fond de la terrine, pour fondre le

» phosphore; il s'unit alors avec la

» matiere fuligineuse ou phosphore

» volatil qui s'est précipiré avec lui,

» & il se met en une masse couleus

» d'àrdoise. Quand cette eau dans la

» quelle le phosphore est fondu, est

» suffisamment restroidie, on le jette

» dans l'eau froide, & on l'y casse en

» petits morceaux pour le mouler.

» Il saut prendre alors un matras à

» Il faut prendre alors un matras à long col, (a) dont le col foit un peu plus large vers la boule qu'à pour peu plus large vers la boule qu'à fon autre extrêmité; couper la moi tié de cette boule, pour en former un entonnoir, & boucher d'un bou chon de liége le bout étroit de ce col. Le premier moule étant ains préparé, on le plonge de toute sa longueur dans un vaisseau plein d'eau bouillante, & on l'emplit de cette eau. On jette dans cet enton noir les petits morceaux de la masse dans l'eau chaude, & se précir

<sup>(</sup>a) Au lieu de couper ainsi un matras, on peut choisir chez un Fayencier, un entonnois de verre dont le bec soit large & un peu long.

DROGUES COMPOSÉES. 393 Pitent tout fondus au bas du tube : On agite cette matiere fondue avec un fil de fer, pour aider le phofphore à se séparer de la matiere suligineuse qui le salissoit, & qui étant moins pésante que lui, prend peu-à-

" peu le dessus. On entretient l'eau du vaisseau dans sa premiere chaleur, jusqu'à ce qu'en retirant le tube, on voie le Phosphore net & transparent. Alors on laisse un peu refroidir le tube "clair, & on le trempe ensuite dans de l'eau froide, où le phosphore se congéle en se refroidissant. Lorsqu'il est bien congelé, on ôte le bouchon de liége, & avec un petit ba-"ton, à peu-près de la grosseur du tube, on pousse le cylindre de phof-"Phore vers l'entonnoir, qui est le ° côté de la dépouille; on coupe la Partie noire du cylindre pour la mettre à part; car lorsqu'on en a une certaine quantité, on peut la reofondre par la même méthode, & en séparer le phosphore qu'elle con-"tient encore. A l'égard du reste du "cylindre qui est net & transparent, "fil'on a dessein de le mouler en plus 394 PRÉPARATION DES » petits cylindres, on le coupe par » tronçons, pour le faire refondre à " l'aide de l'eau bouillante, dans des » tubes de verre plus petits (a).

## Autre procédé.

Préperation

M. Margrâaff, Chymiste Allemand re à la ma-très-habile & très-célébre, dont j'al niere de M. déja fait mention ci-dessus, prépare le phosphore d'une façon plus expéditive que celle dont je viens de rendre compte, & qui rend davantage: MM. Macquer & Beaumé, qui l'ont éprou vée avec un plein fuccès, lui donnent la préférence ; c'est d'après eux que je vais parler.

Aulieu d'employer la chaux commune avec le fel ammoniac pour en tirer l'esprit volatil, comme je l'ai enseigné dans la neuvieme préparation, mêlez une partie de ce sel avec deux parties de cette chaux de plomb qu'on nomme Minium, une livre par exemple contre deux, & proceder comme dans l'opération que je viens

de citer.

<sup>(</sup>a) Il faut pour cela choisir des tubes de vetre qui ayent de la dépouille, afin que le phosphore moulé en puisse soriir aisement.

394 PREPARATION DES » petits cylindres, on le coupe par " tronçons, pour le faire refondre à " l'aide de l'eau bouillante, dans des » tubes de verre plus petits (a).

## Autre procédé.

Préperation

M. Margraaff, Chymifte Allemand re à la ma-très-habile & très-célébre, dont j'ai niere de M. déja fait mention ci-dessus, prépare le phosphore d'une façon plus expéditive que celle dont je viens de rendre compte, & qui rend davantage: MM. Macquer & Beaumé, qui l'ont éprous vée avec un plein fuccès, lui donnent la préférence; c'est d'après eux que je vais parler.

Aulieu d'employer la chaux commune avec le fel ammoniac pour en tirer l'esprit volatil, comme je l'al enseigné dans la neuvieme préparation, mêlez une partie de ce sel avec deux parties de cette chaux de plomb qu'on nomme Minium, une livre par exemple contre deux, & proceder comme dans l'opération que je viens

de citer.

<sup>(</sup>a) Il faut pour cela choisir des tubes de verre qui ayent de la dépouille, afin que le phosphore moulé en puisse sortir aisément.

Avis Tom . I . ge. Part. Pl. 3.





Drogues composées. 395

Quand vous aurez recueilli l'esprit volatil urineux, par cette distillation, prenez le résidu (c'est un plomb corné) & mêlez-le avec trois sois autant d'urine putrésiée pendant deux mois (a) & évaporée jusqu'à consistance de miel: vous ferez le mêlange dans une marmite de fer, sur le seu, en le remuant souvent & en y ajoutant quatre onces de charbon pulvérisé, jusqu'à ce que tout ce qu'il y a d'humide soit évaporé, & que ce qui reste soit réduit en une poudre séche & noire.

Mettez cette poudre dans une cornue de verre sur un bain de sable, & enlevez lui par la distillation à un seu gradué, ce qu'il peut y avoir d'esprit urineux, d'huile superssue, & de ma-

tiere ammoniacale.

Vous pulvériserez dans un mortier le résidu de cette distillation, & vous en serez l'épreuve en en jettant une pincée sur des charbons ardents: s'il s'en éléve une odeur arsenicale, avec un slamme bleue qui rampe en faisant

tréfier l'urine, il se contente de la faire évaporer,

des ondulations, c'est une marque que la matiere est bien préparée; vous pouvez continuer l'opération de la maniere sei

maniere suivante. Choisissez une cornue de terre d'Allemagne de la meilleure qualité; enduisez-la de lut quelques jours avant de la faire servir, comme il a été dit ci-dessus; faites-y entrer voue matiere pulvérisée, en telle quantité qu'elle n'occupe que les deux tiets de la capacité du vaisseau ou un peu plus: placez-la fur un test couvert de sable dans un fourneau de reverbere, & avec les mêmes attentions que j'al recommandées en rapportant ci-delfus le procédé de M. Hellot : lutez au col de ce vaisseau un ballon perce d'un petit trou, qui puisse se bouches & s'ouvrir aisément, & rempli d'eat aux deux tiers afin qu'elle monte pref que jusqu'à l'embouchure de la cornue.

Echaussez les vaisseaux par une chaleur très-douce, de maniere que le premier dégré de seu dure environ une heure: faites gagner le seu peuà-peu pendant une demi-heure, sorte qu'après cet intervalle de temps DROGUES COMPOSÉES. 397
le charbon ardent commence à toucher le fond de la cornue: pendant
la demi-heure suivante mettez du
charbon noir peu-à-peu, jusqu'à ce
que le feu se trouve élevé au niveau
de la moitié de la cornue; ensin employez la demi-heure suivante à augmenter de même les charbons allumés,
de maniere que la cornue s'en trouve

entiérement couverte.

Le phosphore en vapeur commencera à paroître alors. Vous pousserez le seu à ses derniers dégrés, en remplisfant le fourneau de charbons & en donnant de l'air par enbas, asin qu'il brûle avec toute la force possible: vous soutiendrez ce grand seu pendant une heure & demie, & cela sussita pour faire distiller tout le phosphore que l'opération peut donner: vous le verrez tomber en gouttes, qui traverseront l'eau pour aller au sond du ballon.

Vous purifierez & vous moulerez ce phosphore en suivant la méthode de M. Hellot rapportée ci-dessus; car celle de M. Margrâass n'en dissére point essentiellement. Conservez-le dans une bouteille de verre remplie

398 PRÉPARATION DES d'eau ou d'esprit-de-vin ; sans cela il tomberoit en deliquium ou plûtôt, il se décomposeroit, & son accide reste roit à découvert.

# Dissolution du Phosphore.

LE phosphore se dissout dans la Seizienie plûpart des huiles & les rend lumi-Préparation neuses, toutes les fois qu'on y joint le contact d'un air renouvellé. Quand on le fait bouillir avec l'eau commune, il lui communique aussi la propriété de luire dans l'obscurité; vous préparerez ces liqueurs luisantes,

comme il fuit

Choisissez un flacon de crystal un peu plus gros que le pouce, à large goulot, & qui se ferme avec un bou chon de verre usé & ajusté à l'émeril. Emplissez-le jusqu'aux deux tiers avec de huile de girosse, ou avec de l'huile d'amandes douce : jettez-y gros comme un grain d'orge de phosphore, & faites chauffer le flacon avec ce qu'il contient, en l'agitant jusqu'à ce que le phosphore se trouve confondu dans la liqueur; continuez de fecouer le flacon, en le laissant refroidir. Toutes les fois, que vous ous Drogues composées. 399
Virez ce flacon dans l'obscurité, il
s'élevera dans la partie vuide, une
Vapeur blanche & épaisse, qui la rendra lumineuse pour quelques mo-

ments.

Faites bouillir deux ou trois onces d'eau, avec le poids d'un grain de phosphore: dès que cette eau prendra air, ou qu'on l'agitera dans un vaisseau de verre, beaucoup plus grand qu'il ne faut pour la contenir, il s'en élévera de petits éclats de lumiete, & parce que le phosphore ne s'y faisant bouillir de nouveau cette eau avec le phosphore qui reste au fond, en renouvelle en elle cette propriété.

Si l'on fait la même préparation avec l'esprit-de-vin, & qu'on en jette quelques gouttes sur l'eau dans un lieu obscur, ou pendant la nuit, cela produit encore des coups de lumière.

# Préparation de l'Eau Régale:

L'EAU régale qui est le dissolvant Diverprie-Propre de l'or, se fait par un mêlan- me Préparage de l'acide nitreux avec celui du

400 PRÉPARATION DES fel marin: les Chymistes le font de différentes manieres & à différentes doses, suivant les usages qu'ils en veulent faire : pour me renfermer dans mon objet, je vous indiquerai la maniere de composer une eau regale qui dissolve l'or en plus grande quantité, & qui le rende propre à fulminer après qu'il aura été précipité.

Dans quatre onces d'esprit de nitre commun (a) faites dissoudre une on ce de sel ammoniac pulvérisé; la se repofer cette dissolution dans un vale de verre haut & étroit : décantez la doucement, quand elle aura été sans famment reposée, & gardez-la dans un flacon bouché avec du verre.

# Préparation d'un Sel Alkali fixe.

Dix-huitic-

PRENEZ quelques livres de lie de vin profé me Prépara de vin pressée & séchée, faites en des pelotes groffes comme des ceufs de poule curs de poule, que vous envelopperez chacune dans un morceau de papier gris

<sup>(</sup>a) Ne vous piquez pas d'employer dans cette préparation de l'esprit de nitre bien dé-flegmé, il en réfellement flegmé, il en résulteroit une eau régale, sujet te à faire crever le vaisseau avec éclat.

Drogues composées. 401 assez humecté, pour se coller dessus & la contenir; arrangez ces pelotes sur brasser de charbons bien allumés, & couvrez-les encore de paeils charbons; laissez-les brûler, lusqu'à ce que vous n'en voyiez plus fortir aucune fumée. Alors écrasezdans une terrine de grès, & versez dessus autant d'eau bouillante, qu'il en faut pour les bien détremper : en-In remuez le tout de temps en temps, avec une spatule de bois, jusqu'à ce que l'eau ne soit plus que tiede.

Filtrez cette eau à plusieurs fois, lusqu'à ce qu'elle vous paroisse bien claire; lavez encore avec de nouvelle cau chaude, ce qui reste sur le siltie, & clarifiez-la de même: faites troisieme lotion, si l'eau vous Paroît encore se charger de sel en fortant du filtre; & recueillez toutes ces eaux filtrées dans une terrine de

grès.

To De La plante conto Mettez ce vaisseau sur un feu doux, faites évaporer lentement toute eau: il restera au fond un sel blanc que vous acheverez de sécher, en le temuant avec une spatule de fer dans poëlon de terre non vernissée; Tome I.

402 PRÉPARATION DES

qui puisse aller sans se casser, sur un feu de charbon bien allumé : vous jugerez qu'il est suffisamment séché; quand vous n'en verrez plus fortir all cune vapeur, & que le vaisseau com-

mencera à rougir.

Vous aurez tout prêt, un flacon de crystal, qui ne renferme aucune hu midité, dont le bouchon soit de la même matiere & bien ajusté; vous le ferez chauffer lentement, & vous y ferez entrer votre fel de tatre avant qu'il soit entiérement refroidi; cette précaution est nécessaire, comme vous le verrez par la préparation suivante. Vous tirerez de même le sel de la soude (qui est une cendre), par lotion, filtration, évaporation & déficcation.

Préparation de l'huile de Tartre par Doring défaillance

Dix-neu- On appelle ainsi, comme je l'at ricine Prépa déja dit, l'eau commune dans laquelle on a fait dissoudre du sel de tartre

jusqu'à saturation. Quand vous voudrez préparer cette liqueur, vous formerez dans un entonnoir de verre une poche de pa-

Drogues composées. 403 pier gris dans laquelle vous mettrez du sel de tartre : vous ferez entrer le hout de l'entonnoir dans le col d'une bouteille aussi de verre, & vous ex-Poserez le tout à l'air libre dans un lieu & par un temps humide: si vous êtes pressé, vous pourrez hâter cette préparation en mettant de l'eau à plusieurs fois & par petites quantités sur le sel de tartre. Vous verrez la liqueur tomber goutte à goutte dans bouteille, tant qu'il y aura du sel dans le filtre; après quoi vous ôterez entonnoir, & vous tiendrez la bouteille bouchée.

Maniere de séparer un sel de l'eau qui le tient en dissolution.

J'AI dit dans le premier Chapitre de cette seconde Partie, comment on Préparation. retire le fel marin de l'eau, quand on la lavé; on peut faire la même chose Pour tous les sels fixes; & si l'on veut qu'ils soient encore plus parfaitement Purgés, on peut filtrer la dissolution avant de la faire évaporer : il faut aussi que l'évaporation soit plus lene, & excitée par un feu plus doux, lorsqu'on aura assaire à un sel en par-

Llii

Vingtieme

404 PRÉPARATION DES tie volatil, de crainte qu'il ne se dé-

compose.

Si c'est un sel, qui soit de nature à se crystalliser, il ne faut point que le vaporation se fasse par le moyen du feu; mais seulement par l'action de l'air dans un lieu frais: la crystallisation se fera au fond du vaisseau, par grosses parties, à mesure que la partie aqueuse diminuera; ou à la surface par une pellicule de parties concrétes, & quelques fois des deux manie res.

Les fels que l'on retire par crystallisation, ne sont point dépouillés de toute humidité : quand vous aurez besoin qu'ils le soyent, vous les mettrez dans un creuset ou dans un pot de terre sur un feu de charbons, vous les ferez chauffer jusqu'à rougit; c'est ainsi qu'il faudra traiter le sel marin & le vitriol, dans les cas où il fera indiqué d'employer du sel décrépité, & du vitriol calciné...

Dissolution de l'Ora

Vingt-unie-

PRENEZ de l'or au plus haut

Drogues composées. 40; titre (a), c'est-à-dire, le plus sin & le me Préparaplus pur que vous pourrez avoir. Bat-tion. tez-le sur un tas d'acier pour l'étendre & l'amincir; il s'écrouira étant ainsi forgé à froid, & il deviendra trop dur pour être étendu davantage: alors vous lui donnerez ce qu'on appelle un recuit, en le faisant rougir fur des charbons ardents & il deviendra souple: vous continuerez de le battre à froid, pour le rendre plus mince; & s'il ne l'est point encore autant qu'une feuille de papier ou du clinquant, vous le recuirez une seconde fois & même une troisseme, Pour le réduire en une feuille trèsmince que vous couperez avec des ciseaux en menues paillettes.

Vous mettrez cet or ainsi préparé du fond d'un matras, & vous verserez par-dessus une quantité d'eau régale prise au poids, qui égale envi-

<sup>(</sup>a) Les Apoticaires Chymistes qui sont bien afsortis, tiennent chez eux de l'or & de l'argent purifiés pour les opérations où ces métaux doivent être employés purs. Les Orsévres, ont assez fouvent des ducats d'Hollande dont l'or est fin.

406 PREPARATION DES

ron six fois celle de l'or : cette car régale fera celle de la dix-septieme préparation; c'est-à-dire, qu'elle sera composée de quatre parties d'esprit de nitre commun, & d'une partie de sel ammoniac: vous aiderez la dissolution de l'or par une chaleur douce, en mettant le matras sur un bain de sable médiocrement chaussé: si le métal est bien pur, la liqueur prendra une belle couleur jaune; & les pail lettes disparoîtront en totalité; s'il étoit allié avec un peu d'argent, ce dernier métal restera en poudre au fond du vaisseau; & vous en séparerez votre dissolution d'or, en la décantant dans un flacon que vous bout cherez enfuite.

Préparation de l'Or fulminant.

Vingt-dett-

VERSEZ la dissolution d'or de ration. la préparation précédente dans les vase de verre haut & étroit. Versez peu-à-peu par-dessus de l'huile de tartre, ou de l'esprit volatil de sel ammoniac; vous verrez l'or se précipiter à mesure, au fond du vase; & Vous cesserez de verser l'alkali, quind il ne se précipitera plus rien.

Drogues composées. 407

Pour avoir à sec cette poudre d'or Précipitée, il faut décanter dans un autre vase, la plus grande partie de la liqueur, verser en sa place de l'eau commune qui affoiblira beaucoup le restant de l'eau régale; & alors vous Verserez le tout sur un filtre; ce qu'il y aura de liquide passera au travers, or restera à sec sur le papier.

Cet or sera fulminant; il n'en faut avoir qu'en petite quantité, ne le jamais exposer à un grand dégré de chaleur, si ce n'est dans le temps qu'on en veut faire l'expérience; & de boucher qu'avec du liége le flacon dans lequel vous le garderez, parce Ju'on en a vû de fâcheux accidents, l'orsqu'il étoit frotté dans le col de la bouteille avec un bouchon de ver-

Quand vous voudrez faire fulminer l'or, mettez en la quantité d'une demi-prise de tabac entre deux petiles plaques de tôle emmanchées dans le bout d'un bâton fendu, qui air environ deux pieds de longueur, & faires le chauffer ainsi au-dessus d'une bougie allumée.

# 408 PRÉPARATION DES

## Dissolution de l'Argent.

Vingt-troiSER VEZ-VOUS pour cette opéfoure Prépa- ration de bonne eau-forte bien pure,

& procédez avec l'argent comme vous
avez fait avec l'or.

Si vous avez employé de l'argent bien pur, & que l'eau forte ait un dégré de force convenable, la dissolution s'annoncera par des vapeurs rouges qui s'éléveront au-dessus de la liqueur, & par des petites bulles d'air qui partiront du fond du vaisseau où est le métal.

S'il y a un peu d'or mêlé avec l'argent, il demeurera en poudre au fond du matras, & vous le retirerez après avoir décanté la dissolution d'argent.

Quand l'argent tient du cuivre, la dissolution prend une couleur verte, & alors il faut évaporer, pour avoit ces deux métaux à sec : vous purgerez l'argent, du cuivre qui s'y trouve mêlé, en le faisant fondre dans un petit creuset, sur un seu de charbons, animé par le vent d'un soussele, en aidant la susion avec parties égales de nitre & de borax calciné, les deux ensemble

DROGUES COMPOSÉES. 409 ensemble faisant le tiers du poids du métal.

Après cela vous recommencerez votre dissolution d'argent, comme il été dit ci-dessus, & elle n'aura plus de couleur.

Il arrive assez souvent que l'eausorte ou l'esprit de nitre, pour être trop déslegmé, ne mord point assez sur le métal; on y remédie en versant peu-à-peu de l'eau distillée pour l'assoiblir, jusqu'à ce qu'on voie que la dissolution se fait bien.

Quelquefois aussi, un peu trop de chaleur cause une forte ébullition dans le dissolvant; quand cela arrive, il faut promptement modérer le seu, ou ôter le matras de dessus le bain de

lable.

Cette dissolution d'argent sera trèspropre à faire l'eau d'épreuve dont l'ai parlé dans la seconde Préparation.

Dissolution du Cuivre.

Coupez, avec des ciseaux de Vingt quatrès-petites lames de ce cuivre jaune ration.
en seuilles qu'on nomme Clinquant.
Mettez-les au sond d'un verre à boire,
Tome I. M m

410 PRÉPARATION DES

& versez par-dessus, de l'eau-forte à la hauteur de deux travers de doigt. Vous verrez disparoître les lamelles de métal, & la liqueur prendra une belle couleur verte: si elle ne vous paroit point assez chargée, ajoutez de nouvelles paillettes de cuivre, jusqu'à ce que vous voyiez que l'eau-forte, n'en peut plus dissoudre.

Dissolution du Fer.

Vingt-cinquieme Préparation.

VERSEZ dans le fond d'un grand verre à boire, de l'eau-forte jusqu'à la hauteur d'un pouce tout au plus. Jettez-y peu-à-peu & en petites pincées, de la limaille de fer, autant que

la liqueur en pourra dissoudre.

Cette dissolution prendra une couleur rougeâtre; il s'en élévera beaucoup de vapeurs rouges & le verre deviendra fort chaud. Comme cette dissolution se fait avec esservescence, il faut la faire en petite quantité; dans un grand verre ; sans cela , elle pourroît se répandre par-dessus les bords, tomber sur les mains & sur les habits, y faire des taches, & même des trous.

#### DROGUES COMPOSÉES. 411

Dissolution du Mercure.

DANS un petit matras que vous · Vingt-sixietiendrez sur un bain de sable médio- me Prépara. crement chaud, vous verserez une Once ou à peu-près d'esprit de nitre bien pur, & ensuite du mercure par Petites parties, jusqu'à ce que le dissol-Vant en soit saturé; ce que vous reconnoîtrez, s'il en reste quelques globules au fond du vaisseau.

Cette dissolution fera claire & lim-Pide, si vous avez employé de l'esprit de nitre, qui ne contienne ni accide

Vitriolique, ni accide marin.

Précipitation d'un métal par un autre métal.

PRÉPAREZ des lames de cuivre vingt-sep-Touge & de fer doux, qui aient cha-tieme Prépacune trois ou quatre pouces de longueur, cinq ou six lignes de largeur, minces comme celle d'un couteau de lable, limées, & polies seulement à l'eau & à la ponce.

Versez de la dissolution d'argent dans un verre à boire, & trempez-y une de vos lames de cuivre: faites la

Mmij

412 PRÉPARATION DES

même chose dans une dissolution de

mercure par l'esprit de nitre.

Les lames de cuivre ainsi trempées deviendront blanches très-promptement; & si elles restent plus longtemps dans la dissolution; la premiere se couvrira de petites écailles blanches, que vous pourrez recueillis, & que vous reconnoîtrez pour être de l'argent précipité: sur la seconde il s'ammassera une couche de mercure, qui s'épaissira de plus en plus; & dans l'un & l'autre verre, la liqueur prendra une couleur verte, qui annoncera la dissolution du cuivre.

Faites la même épreuve avec une lame de fer plongée dans la dissolution de cuivre par l'esprit de nitre; le fer se couvrira d'une couche de cui vre, & la liqueur, au lieu de la belle couleur verte & transparente qu'elle avoit d'abord, deviendra fale & cou-

leur de feuille morte.

Pour bien faire ces précipités, il faut affoiblir avec de l'eau chacune de ces dissolutions, fans quoi, il se fait une forte ébullition; & les parties du métal précipité, n'ont pas le temps de s'arranger sur la Jame qui leur fait abandonner le dissolvant.

## DROGUES COMPOSÉES. 413

### Dissolutions de Vitriols.

Vous aurez à dissoudre dans vingt-hui-Peau, du vitriol de Mars, & du vitriol tieme Prépade Chypre: vous pulvériserez l'un & l'autre, & vous les mettrez séparément dans quelques vaisseaux de verre avec

de l'eau commune bien pure.

Vous chargerez beaucoup la dissolution de vitriol de Mars, & vous la ferez filtrer par un papier gris: vous ne la garderez pas long-temps sans l'employer, parce qu'elle déposeroit une ocre jaune qui la rendroit trouble quand vous viendriez à remuer la bouteille, pour la verser; vous ferez bien même d'y mêler un peu d'esprit de vitriol, pour retarder ce dépôt.

Quand à la dissolution de vitriol bleu ou de Chypre, vous la tiendrez Plus légére, fur-tout, lorsqu'elle de-Vra fervir à donner une teinture bleue, Par le mêlange de l'esprit volatil de

sel ammoniac.

Infusion de noix de Galles.

PARMI les noix de galles choi-viene Piéra-fissez les plus blanches; concassez-les ranche. avec un maillet, & non avec un mar-Mm iii.

Vingt-neu-

414 PRÉPARATION DES teau de fer; ôtez en la partie du milieu, qui est toujours fort brune; fai-tes-les infuser à froid dans de l'eau bien nette, & dans un vase de verre, ayant bien attention qu'il ne s'y introduisent fer, ni vitriol, & filtrez la liqueur quelques heures après: il en faut faire peu a la fois, parce que cette infusion jannit & se trouble quand elle est gardée: il vant mieux n'en préparer que la quantité dont on a besoin à chaque fois. The transfer of the contents

Infusion du bois de Brésil & du bois d'Inde.

Trentieme Vous tirerez la teinture de ces Préparation bois, en les faisant bouillir dans une sussifiante quantité d'eau commune & en y ajoutant un peu d'alun de 10" che.

Vous tirerez de même la teinture du bois d'inde, (qui se nomme aussi bois de Campeche); mais si vous y mortor de l'alun elle restera rouge, den que s'il n'y en a point, elle deviendra d'abord jaunâtre, & ensuite fort noire.

# Drogues composées. 415

Infusion du bois Néphrétique.

Vous réduirez ce bois en petits Trente-uniecopeaux; vous le mettrez avec une une Préparafuffisante quantité d'eau bien claire;
dans une petite cucurbite de verre;
que vous placerez fur un bain de sable fort doux, & vous laisserz le tout
en digestion pendant vingt-quatre
heure. Après cela vous décanterez la
liqueur, pour l'avoir claire; & vous
la mettrez dans des phioles de verre
blanc ou de crystal, afin que vous
Puissez regarder la liqueur, tantôt
Par transparence, tantôt par une lumiere réflechie.

# Infusion de Roses de Provins.

METTEZ une pincée des péta- Trente-deules de cette fleur, fraîches ou féchées, xieme Prépadans un bocal ou poudrier de verre bien net, avec environ une demi Once de bon esprit-de-vin, & laissezles infuser à froid pendant sept à huit heures, ayant soin de couvrir le vaisseau, pour empêcher l'évaporation: après cet intervalle de temps, vous passerez la liqueur par un linge sin & M'miy 416 PRÉPARATION DES blanc de lessive, & vous la garderez dans un flacon bien bouché.

#### Extraction de la teinture d'Orcanette.

Trente-troiheme Préparation.

Vous ne pourrez teindre avec la racine d'orcanette qu'une matiere grasse ou spiritueuse comme l'espritde-vin; ainsi vous la laisserez infuser. dans l'huile de noix, dans l'esprit de térébenthine; dans l'esprit-de-vin, &c. & si vous voulez teindre une graisse, ou de la cire blanche, vous la ferez fondre & vous y ferez tremper cette racine en petits morceaux, pendant quelques minutes.

#### Teinture d'Orseille.

Trente-quaparation.

L'ORSEILLE donne sa couleur paration, egalement à l'eau & à l'esprit-de-vin il suffira de l'y faire insuser à froid pendant vingt-quatre heures, en la remuant de temps en temps; après quoi il faut laisser reposer la liqueur colorée pour la tirer claire en la décantant, ou avec un syphon.

Je dois vous avertir, que la teinture d'orseille, sur-tout celle qui est à l'eau pure, est sujette à perdre tout à coup fa couleur, quand elle reste en

DROGUES COMPOSÉES. 417 repos dans un lieu frais; mais elle la reprend de même, si on l'agite un peu en lui procurant le contact d'un air houveau.

Préparation de la graine d'Avignon.

LA graine d'Avignon, est le fruit Trente-cina du petit nerprun, comme je l'ai déja quieme Prédit au Chapitre des drogues simples: elle donne une couleur jaune, où une Couleur verte, suivant l'état où on la Prend, & la préparation qu'on lui

donne.

Elle donne le jaune par une simple Infusion à froid dans l'eau commune, quand elle a été cueillie avant sa maurité, & qu'on l'a fait sécher pour la garder; c'est dans cet état qu'on la trouve communément chez les Marchands de couleurs : il faut ajouter un peu d'alun de roche dans l'infufion: employez-la nouvellement faite: cette couleur n'a point de corps; elle est très-bonne pour enluminer des globes, des cartes de géographie, &c. où il est important qu'on apper-Soive distinctement, les traits de la gravure.

La même graine cueillie lorsqu'el-

418 PRÉPARATION DES

le est mûre, & bien noire, sert à faire ce que les Marchands de couleurs vendent sous le nom de verd de vessie:

voici comment on la prépare.

Écrasez-la en suffisante quantité, & passez-en le suc au travers d'un linge ou d'un tamis; recevez-le dans une capsule d'étain, de verre, ou de terre vernissée; jettez-y un peu d'ar lun, & faites le évaporer sur un bain de fable médiocrement chaud, jusqu'à consistance d'une bouillie épailse: alors vous le partagerez en plusieurs portions, que vous renferme rez dans des nouets de vessie mince & gros comme des noix, ou tout au plus comme des œufs de poule, que vous laisserez ensuite sécher & se durcir dans un lieu fec.

Cette couleur s'étend dans un peu d'eau, quand on veut en faire usage: elle est encore très-propre aux enlu-

minures.

Maniere de détremper à l'eau les couleurs pesantes.

Trente-fixie-

J'APPELLE couleurs pesantes le me Prépara- blanc de plomb, le vermillon, la cendre bleue, les lacques, le bleu

DROGUES COMPOSÉES. 419 d'émail, &c. & généralement les terles & autres matieres tirées des minélaux.

Vous ferez fondre de la gomme d'Arabie la plus blanche, en la pulvéifant & en la mettant dans de l'eau blen claire, en telle quantité qu'il en tésulte une liqueur visqueuse & qui sile comme de l'huile d'olives.

Vous mettrez votre couleur en poudre dans une coquille ou dans un de ces petits pots de fayence, qui font tout plats, & qu'on nomme communément pots à pommade; vous ferez couler desfus un peu de votre eau gommée, & vous remuerez le tout avec le bout d'un petit pinceau, pour en faire une pâte qui ne foit pas fort épaisse; vous sinirez par la rendre plus coulante, en y ajoutant de l'eau non gommée.

Comme ces couleurs font très pefantes, elles tombent en peu de temps au fond du vase, il faut les remuer avec le pinceau chaque sois qu'on l'y trempe pour continuer de peindre.

Quand on a reconnu par l'usage que la couleur est assez gommée, il ne faut plus la mouiller qu'avec quel-

420 PRÉPARATION DES ques gouttes d'eau pure, lorsqu'on s'apperçoit qu'elle est déssechée ou épaissie.

Maniere de détremper à l'eau les couleurs légeres.

Les couleurs légeres, telles que tieme Prépa- le carmin, le tournesol, le verd de vessie, & assez généralement toutes celles qui sont tirées du regne végétal, s'étendent avec un peu d'eau pulre ou légérement gommée, dans une coquille ou dans un petit pot de fayence: pour les enluminures, il faut que l'eau soit peu chargée de couleur: vous en ferez toujours un essai sur un morceau de papier blanc, par quel ques coups de pinceau, avant d'en faire usage sur la piece que vous voulez enluminer.

Préparation du verd d'eau.

Trente-huitieme Préparation.

DEMANDEZ chez un Droguiste, une once ou deux de verd-de-gris; mettez-les en poudre au fond d'un matras avec du vinaigre distillé, en telle quantité qu'il couvre le verd de gris jusqu'à l'épaisseur de trois ou quatre doigts: mettez ce matras en

DROGUES COMPOSÉES. 421 digestion sur un bain de sable, qui peu de chaleur & remuez-le de temps en temps, jusqu'à ce que vous Voyiez que la liqueur ait pris une belle couleur très-foncée d'un verd tirant du bleu : alors vous la laisserez pendant quelque temps en repos, afin su'elle devienne claire, & vous la Verserez doucement dans une bouteille par le moyen d'un entonnoir. S'il reste encore du verd-de-gris au ond du matras, vous achéverez de le dissoudre, en ajoutant de nouveau Vinaigre, comme vous avez fait d'abord, & vous recommencerez une troisieme, & même une quatrieme sois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dissoudre dans le matras.

Gardez cette couleur dans une bouteille bien bouchée, & quand vous
en ferez usage, vous n'en verserez
dans la coquille ou dans le godet de
sayence, que ce que vous prévoirez
Pouvoir employer sur le champ: le
Plus souvent elle sera trop soncée,
sur-tout pour les ensuminures. Vous
y ajouterez un peu d'eau claire pour
l'assoiblir (il vaudroit mieux que ce
suit un peu de vinaigre blanc) & yous

422 PREPARATION DES l'essayerez d'un coup de pinceau sus

un morceau de papier blanc.

Sr vous avez une certaine quantité de cette dissolution, vous en poul rez tirer des crystaux d'un beau verd, en procédant de la maniere suivante.

Trente-netta

Versez la dissolution de verd-deviene Prépa-gris dans une capsule de verre ; faitesla évaporer lentement sur un bain de fable, jusqu'à ce que vous commenciez à appercevoir une pellicule à la furface: mettez alors la capsule dans un lieu frais, & ne la remuez plus; il s'attachera aux parois du vase beaucoup de crystaux, que vous recueillerez, après avoir décanté la liqueur dans une autre capsule semblable à la premiere.

Remettez cette nouvelle capfule fur le bain de fable, & recommencez l'évaporation jusqu'à pellicule; portez le vaisseau au frais, attendez les crystaux, comme la premiere fois,

& recueillez-les de même.

S'il vous reste encore de la liqueur qui se concentre assez par une troisseme évaporation, pour faire pellicule, vous en tirerez encore des crystaux,

Drogues composées. 423 comme précédemment. Le verdet ou Vord-de-gris ainst préparé, est ce que les Peintres & Marchands de couleurs appellent verd-de-gris distillé, verdet calciné; ils le broyent à l'huile, & le conservent par petits paquets dans des nouets de vessie : cette couleur s'étend bien; elle à de la transparence; les Vernisseurs s'en servent pour glacer certaines parties argentées; le brillant du métal, perce la couleur & la fait beaucoup valoir.

Préparations des encres de Sympathie.

DANS un matras capable de con- Quarartietenir une chopine de liqueur, mesure me Prépara. de Paris, ou une livre d'eau commuhe, mettez deux onces de chaux vive concassée, avec une once d'orpiment Pulvérifé; & par-dessus autant d'eau qu'il en faudra pour surmonter ces matieres d'environ trois doigts : remuez d'abord ce mêlange, & mettezle en digestion, sur un bain de sable médiocrement chaud, pendant l'es-Pice de fept à huit heures ; remuezle deux ou trois fois dans les premieles heures & laissez le reposer pendant le reste du temps.

424 PRÉPARATION DES

La chaux & l'orpiment produiront ensemble, une masse tumésiée & d'une couleur bleuâtre, d'où il s'exhalera une odeur très-pénétrante d'œus corrompu; comme en produisent tous les les combinaisons que les Chymistes appellent foye de soufre: & l'eau qui surnagera sera très-claire; vous la décanterez en inclinant un peu le matras, & vous la conserverez dans un flacon de verre bien bouché: si vous l'avez troublée en la tirant du matras, vous la siltrerez par le papier gris, avant de la metre en bouteil le.

Versez ensuite deux onces de bon vinaigre distillé, dans une petite curourbite de verre ou dans un matras; mettez le vaisseau sur un bain de sable fort doux, & jettez dedans peu à peu, de la litharge en poudre, distant que le vinaigre en pourra soudre; après quoi vous laisserez refrodir & reposer la liqueur, jusqu'à ce qu'elle vous paroisse bien claire.

Si vous la pouvez décanter fans la troubler, vous la verserez dans un flacon de verre que vous boucherez bien, sinon, vous la filtrerez auparavant.

Drogues composées. 425

Mais en préparant ces deux liqueurs, prenez bien garde qu'elles n'ayent aucune communication entre elles, foit par les vaisseaux & autres instrumens, soit même par une trop grande proximité; car pour le peu que la premiere se mêle avec la seconde, ne sût-ce que par sa vapeur, elle lui sera perdre sa limpidité, & elle la mettra hors d'état de former des caracteres invisibles.

Comme il entre dans la composition de la premiere liqueur, de l'orpiment qui est une matiere arsénicale, il ne faut pas la porter à la bouche, ni la laisser maniere imprudemment Par des ensans ou autres personnes, qui n'en connostroient point la conséquence: les drogues de cette espece doivent être gardées dans un lieu ser-

mé à clef.

On donne assez communément le nom d'encres de Sympathie, à tout ce qui peut produire une écriture invisible, qu'on fait paroître ensuite par l'addition ou l'application de quelque autre matiere. Après l'expérience de celles que je viens de décrire, & que nous employons pour prouver la po-

Tome I. Nn

426 PREPARATION DIS rosité des corps au travers desquels une des deux liqueurs agit, on peut par occasion faire connoître, les autres moyens qu'on peut employer? pour rendre visibles certains caracte res, qui ne le seroient pas.

Différents moyens de former une écriture invisible & de la faire paroître squand on le veut.

1°. Ecrivez sur du papier un pett fort, avec une dissolution de vitriol de Mars nouvellement faite; & laif-

sez sécher l'écriture.

Quand vous voudrez rendre lifible ce qui est écrit sur le papier, vous passerez dessus, avec un pinceau de poil doux, un peu d'infusion de noix de galles, aussi nouvellement saite &

qui n'ait point bouilli.

C'est avec ces deux liqueurs mêlées ensemble qu'on fait l'encre commune : quand elles sont réunies, de quelque maniere que ce soit, elles produisent du noir. La premiere en se séchant sur le papier y a déposé des parties de vitriol, qui sont nécessaires à l'autre pour rendre l'écriture apparente.

## Drogues composées. 427

2°. Mettez un peu d'encre commune dans le fond d'un verre à boire, versez-dessus, quelques gouttes d'eausorte & remuez un peu le mélange; le noir de l'encre disparoîtra, & la liquelir restera claire comme de l'eau pure : écrivez avec cette liqueur décolorée; laissez sécher l'écriture, elle disparoîtra absolument.

Vous la ferez reparoître en passant dessus avec un pinceau, un peu d'huile de tartre par défaillance, parce que cette dernière drogue absorbera l'acide l'eau-forte, qui a éteint la couleur

hoire de l'encre.

3°. Ecrivez fur un morceau de pa-Pier blanc un peu épais, avec l'acide Vitriolique affoibli par une suffisante quantité d'eau commune, pour l'em-Pêcher de corroder trop prompte-

ment le papier.

Quand cette écriture fera féche, elle ne se verra point; mais elle paoîtra fous une couleur rousse & rembrunie, dès que vous la présenterez. un peu au feu: parce que l'acide concentré par la chaleur, brûlera le pa-Pier dans tous les endroits ou la plu-me de l'écrivain aura passé.

Nnii

4°. Faites une forte dissolution d'or fin par l'eau régale, & affoiblissez-la ensuite, en y mêlant cinq ou six fois autant d'eau commune distillée.

Faites à part une forte dissolution d'étain fin, par l'eau régale, & mêlez-la avec partie égale d'eau com-

mune distillée.

Écrivez sur du papier blanc, & en Vous fervant d'une plume neuve, ce qu'il vous plaira, avec la premiere de ces deux liqueurs; laissez sécher l'écriture sans l'exposer ni au feu ni au soleil: pendant plusieurs heures après, vous ne verrez aucune marque d'écriture sur le papier.

Mais si avec un pinceau, ou avec une très-petite éponge fine, vous passez légérement de la seconde liqueus sur le papier écrit, sur le champ les caracteres prendront une belle cou-

leur purpurine.

Vous ferez disparoître ces caractetes, en les mouillant avec de l'eau régale pure; & quand le papier sera séché, vous les ferez reparoître une seconde fois, en passant dessus le pinceau chargé de la dissolution d'étain.

5°. La dissolution d'or par l'eau régale, celle d'argent par l'esprit de nitre, quand elles sont affoiblies avec une suffisante quantité d'eau commune, bien pure, peuvent servir à former sur le papier, des caracteres qui disparoissent en se féchant, & qui pourroient rester invisibles, pendant plusieurs mois, si on les tenoit renfermés dans un livre, & qu'on ne les exposât que rarement & pour peu d'instans au grand air: mais ils deviennent apparents en moins d'une heure, si on les expose au soleil ou au seu.

6°. Écrivez avec du lait ou avec quelqu'autre liqueur grasse ou gluante, qui n'ait point de couleur, & jettez sur le papier, quelque poudre sine & colorée, en remuant un peu asin qu'elle s'étende par-tout; soussez dessus ou secouez le papier, pour faire tomber ce qu'il y a de trop, l'écriture en retiendra autant qu'il en faut pour la rendre apparente: de la cendre bien brune, de la poussière de charbon tamisée, &c. sera bonne pour cet effet.

7°. Sur un papier blanc, mais lâche

& peu collé, tel que celui qu'on nomme vulgairement papier d'Office, formez des caracteres, avec une sorte dissolution d'alun de roche, que vous laisserez sécher.

Quand vous voudrez rendre cette écriture lisible, vous étendrez le papier écrit sur une assiette & vous verserez dessus de l'eau claire, jusqu'à la hauteur d'un travers de doigt : le fond du papier en se mouillant, deviendra bis, & l'écriture restera blanche, comme le papier l'étoit avant d'etre mouillé, ce qui la rendra tresapparente.

Encre Sympathique tirée de la mine de Cobalt.

Quaranteparation décrit par M. Hellot dans les Mémois res de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1737, & qui m'a parfaitement réussi, toutes les fois que j'ai voulu préparer cette drogue moi-

Prenez une once de mine de cobalt, choisse comme je l'ai prescrit au Chapitre des drogues simples, pag. 261 pulvérisez-la grossiérement, & mettez-

Drogues composées. 431 la dans une capsule de verre ou dans un matras, avec deux onces & demie d'eau-forte affoiblie par une pareille quantité d'eau : laissez passer la premiere ébullition que produira l'action du dissolvant; après cela vous mettrez le vaisseau fur un bain de sable lien doux, & tenez-le en digestion lusqu'à ce que vous ne voyiez plus de bulles d'air s'élever au travers de la liqueur: vous augmenterez alors chaleur, pour la faire bouillir pendant un quart-d'heure: si la mine de Cobalt est de bonne qualité, la dissolution achevée aura la couleur d'une orte biere rouge; laissez refroidir & décantez-la une ou deux fois pour Pavoir bien claire; mais ne la filtrez pas.

Versez cette dissolution clarissée; dans une capsule de verre, avec une once de sel marin naturellement blanc, ou lavé comme je l'ai enseignépage 403, si vous êtes obligé d'employer celui de la gabelle; placez la capsule sur un bain de sable, pour saire fondre se sel en le remuant un peu avec une spatule de bois, ou avec un tube de verre, & pour éva-

porer la liqueur. Il restera au fond du vaisseau, une masse saline presque séche que vous entretiendrez en poudre en la remuant. Si cette évaporation, se faisoit en plus grande quantité, ou dans un lieu étroit & sermé, elle produiroit des vapeurs dangereuses; le plus sûr est d'en faire peu à la fois, & d'évaporer sous le manteau d'une cheminée ou dans un lieu découvert.

Ne cherchez point à fécher parfaitement le fel qui reste au fond de la capsule; de peur qu'en lui donnant un trop grand dégré de chaleur, vous ne lui fassiez perdre sa belle couleur d'émeraude, & qu'il ne passe au jaune sale, car alors l'opération seroit manquée; il faut qu'en se restoit dissant il prenne la couleur des sofes.

Vous mettrez ce sel dans un vase de verre plus haut que large (dans une petite cucurbite par exemple) avec sept à huit fois autant d'eau distillée, prise au poids, & vous le laisserez se dissoudre peu-à-peu, sur un bain de sable fort doux: l'eau prendraune belle couleur de lilas, & vous la

DROGUES COMPOSÉRS. 433 la décanterez doucement pour la garder dans un flacon bien bouché.

Au fond du vaisseau où s'est fait la dissolution du sel couleur de rose; il restera une poudre, qui ne sera plus Propre à rien si elle est blanche; mais si elle a encore de la couleur, c'est une marque que vous n'aurez pas employé assez d'eau d'abord pour rendre la dissolution complette: vous y en remettrez de nouvelle, autant que vous le croirez nécessaire pour enlever toute la partie colorante, & vous joindrez ce reste de teinture, à celle que vous aurez tirée en premier lieu.

Vous ferez l'essai de cette préparation, en écrivant avec, sur du papier bien blanc & suffisamment collé, & en vous servant d'une plume neuve ou bien lavée: vous laisserez sécher les calacteres, qui deviendront invisibles; après cela vous chausserez le papier, en le tenant au-dessus d'un réchaud plein de braise ardente; l'écriture prendra une couleur verte tirant sur le bleu, & la gardera tant qu'elle aura un dégré de chaleur suffisant; mais elle disparoîtra, si vous saite restroidir le papier; & cette alternative se répétera autant de fois que vous le voudrez: mais si, par un dégré de chaleur un peu trop grand, l'écriture devient d'un jaune feuille morte, elle ne disparoîtra plus.

Application curieuse de l'encre Sympathique tirée de la mine de Cobalt.

Ay Ez quelques desseins gravés au trait seulement, ou peu ombrés; enluminez-les dans certaines parties avec la liqueur couleur de rose: le papier en se séchant au frais, ne gardera aucune marque sensible de cette enluminure: mais dès qu'on le chausser a médiocrement, le dessein parose tra d'un beau verd bleu par-tout où le pinceau aura passé: l'habit d'un cavalier, la robe d'une femme, un bouquet de sleurs, &c. dessinés sur un écran, prendront couleur sous les yeux d'une personne qui s'en servira devant le feu.

Ce petit artifice produira encore un effet plus joli, si l'on met l'encre sympathique en état de produire deux autres couleurs différentes dans de pareilles ensuminures, & c'est ce que Drogues composées. 435 Vous pouvez faire, en suivant les pro-

cédés que voici.

Quand vous aurez dissout la mine de cobalt dans l'eau-forte, comme je l'ai enseigné ci-dessus, au lieu du sel marin, mettez-y en pareille dose, du salpêtre bien purissé, & faites évaporer la liqueur: la masse faline en se desséchant prendra une couleur purpurine, qui blanchira dès que vous verserez l'eau dessus pour la fondre; mais cette eau deviendra une teinture couleur de rose, qui disparoîtra en se séchant sur le papier, & qui renaî-

tra, lorsqu'elle sentira le seu.

Voulez-vous encore une autre couleur propre à enjoliver vos desseins?
Dans la dissolution de la mine de
cobalt par l'eau-forte, jettez peu-àpeu, de peur d'une trop grande fermentation, du sel de tartre, jusqu'à
ce qu'il n'occasionne plus de mouvement dans la liqueur. Desséchez ce
mêlange par l'évaporation; vous aurez un sel d'une belle couleur pourpre, tant qu'il sera chaud; il pâlira
en se resroidissant: mais sondu dans
l'eau, il donnera une teinture qui
sera sur le parpier un trait incarnat,

Ooij

qui disparoîtra en se séchant, & qui repàroîtra dès qu'il sera chaussé. Et si vous frottez un peu avec le crayon de mine de plomb, l'endroit où vous voulez appliquer cette liqueur, au lieu du rouge incarnat, elle vous donnera une nuance entre le rouge & le violet, qu'on nomme communément gorge de Pigeon.

Ainsi en préparant la mine de cobalt avec le sel marin, avec le nitre, & avec le sel de tartre, vous vous procurerez trois liqueurs, qui auront la propriété de disparoître & de reparoître, & qui prendront quatre couleurs différentes dans vos enluminu-

res.

Depuis que l'encre de fympathie dont je viens de parler, a été publiée, nos Chymistes, en réstéchissant sur ses essets, ont trouvé qu'on pouvoit se la procurer d'une maniere moins embarrassante & aussi sûre, en employant le safre tel qu'on le trouve dans le commerce, & dont on fait le smalt ou bleu d'émail. Cela est d'autant plus commode, qu'il est très-difficile d'avoir ici de la mine de cobalt, telle qu'il la faut pour cette opération.

# Drogues composées. 437

Encre Sympathique tirée du Safre.

FAITES donc dissoudre du safre Quarante dans de l'eau régale, autant qu'elle reparation. en pourra dissoudre, à l'aide d'une douce chaleur : décantez cette dissolution autant de fois qu'il le faudra Pour l'avoir bien claire, & versez-y de l'eau distillée, en assez grande quantité, pour empêcher que la liqueur ne brûle ou ne corrode le papier, quand vous l'employerez avec la plume ou avec le pinceau: vous durez les mêmes effets que si vous employiez la dissolution de la mine de cobalt préparée avec le fel marin.

Préparation de la Poudre Fulminante.

PESEZ séparément trois parties de salpêtre sin & bien séché, deux troissemePré-Parties de sel alkali de tartre, & Paration. broyez bien chacun d'eux dans un nortier. Ensuite triturez-les ensemble, en y ajoutant une partie, ou un peu plus, de fleurs de soufre; continuez de broyer ces trois matieres, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une poudre extrêmement fine, & que vous Oo iii

ayiez lieu de croire qu'elles sont intimement mêlées; car c'est de là que dépend le succès de l'expérience : il faut que cette préparation se fasse promptement, de peur que le sel alkali du tartre n'attire l'humidité de l'air; & pour la même raison, vous tiendrez cette composition enfermée dans un flacon qui ait un bouchon

de verre bien ajusté à l'émeril.

On met la poudre fulminante dans une cuiller de fer, sur un réchaud plein de charbons allumés, comme je l'ai dit dans les Leçons de Physique, Tome IV. page 455. Il n'en faut pas mettre plus de deux gros à la fois, & ne pas pousser le seu trop vivement. Laissez fondre le tout lentement, afin que tout parte à la fois. Si la cuillier est de fer forgé, & qu'elle ait au moins une ligne d'épaisseur, elle en vaudra mieux pour cette expérience: ne laissez pas non plus languir cette composition sur un trop petit feu; elle se décomposeroit par l'évaporation du soufre, & n'aquerroit pas le dégré de chaleur qu'il lui faut pour fulminer; l'expérience réussit au mieux, quand la détonation se fait

Drogues composées. 439 près un intervalle de temps de sept a huit minutes.

Préparation d'un lingot de Fer & d'Antimoine fondus ensemble.

METTEZ dans un petit creuset Quarantes d'Allemagne, au milieu d'un feu de quatrieme charbons, une once d'antimoine, & chauffez cette matiere jusqu'à ce qu'elle soit bien fondue; jettez-y peu-à-Peu, deux onces de petites feuilles de fer mince: vous prendrez pour cela des rognures de ces feuilles que les Ferblantiers appellent fer noir, par-ce qu'elles ne sont point étamées, & vous les couperez avec des cifailles ou avec de mauvais ciseaux, de mahiere qu'elles n'ayent que cinq à six lignes de largeur, & autant de longueur. Quand cette quantité de fer lera entiérement fondue, vous coulerez le tout dans un moule de fable qui lui fasse prendre la forme d'un lingot; ou bien vous laisserez refroidir cette masse dans le creuset même, qui lui servira de moule.

Préparation de la Pierre de Bologne.

Dans un voyage que je fis en

Quarante-

Italie, il y a environ vingt ans, j'ai Préparation, recueilli un certain nombre de pierres de Bologne dont j'ai fait part à mes amis, & j'en ai préparé pour mon usage, plusieurs qui m'ont très-bien réussi.

Celles qui n'étoient pas plus grofses qu'une noix, je les ai placées à nud sur de gros charbons allumés, dans un grand réchaud de terre cuite; je les ai entourées & couvertes de pareils charbons que j'ai renouvellés de temps en temps, jusqu'à ce que ces pierres devenues bien rouges & entretenues en cet état pendant une bonne demi-heure, m'ayent paru sussissamment calcinées: j'ai laissé éteindre le feu, & ayant retiré mes pierres avant qu'elles fussent entiérement refroidies, je les ai enfermées dans une boîte avec du coton dessous & dessus, & j'en ai fait l'épreuve dix ou douze heures après.

Pen ai calciné d'autres avec un égal fuccès, de la maniere fuivante. J'en ai cassé une dont j'ai pulvérisé une partie, avec un maillet de bois sur une table; j'ai détrempé cette poudre avec un peu d'eau gommée; Drogues composées. 441 & j'en ai enduit le plus gros fragment, qui avoit à peu-près la grosseur & la sorme d'une noix muscade: quand cet enduit qui pouvoit avoir une ligne d'épaisseur, a été sec, j'ai calci-lé la pierre ainsi préparée, comme celles que j'avois calcinées à nud: je l'ai enfermée de même, après la calcination & j'en ai fait l'épreuve, quand elle a été suffisamment refroidie.

L'enduit de cette derniere pierre s'étant détaché en plusieurs endroits, & m'ayant donné occasion de remarquer, qu'il devenoit plus luisant que la pierre même qui avoit servi de noyau, j'ai fait des pastilles, d'une autre pierre pulvérisée & détrempée avec de l'eau gommée; je les ai calcinées en les tenant sur un petit test au milieu d'un grand seu de charbons; elles sont devenues de très-bons Phosphores.

Le célebre Chymiste M. Margrâast, s'est appliqué plus que personne avant lui, à connoître la nature de la pierte de Bologne; ses recherches & ses expériences l'ont porté à croire que cette pierre est du nombre de celles

que les Naturalistes appellent spaths fusibles pesants. Il y a d'autant plus de raison de le penser, que ces especes de spaths deviennent phosphores comme elle par la calcination; & cette connoissance dispense à présent les Physiciens de faire venir cette pierre d'Italie, où elle n'est pas bien commune : voici comment M. Margraaff pré-

pare ce phosphore.

Il choisit parmi les pierres de Bo-logne, ou parmi les morceaux de spaths séléniteux, ceux qui sont les plus nets, les plus crystallins, les plus friables, les plus pesants: illes fait rougir dans un creuset au milieu des charbons ardents; il les broye dans un mortier non de métal, mais de verre ou de porphire, & il les réduit en une poudre très-fine: il en forme des gâteaux extrêmement minces, en pêtrissant cette poudre avec un mucilage de gomme adraganthe, & il les fait sécher fortement au feu.

Ensuite il allume du charbon dans un fourneau de réverbere, qu'il em-Plit jusqu'aux trois quarts de sa hauteur: il pose ses gâteaux à plat sur ces charbons allumés; il acheve d'em-

DROGUES COMPOSÉES. 442 plir le fourneau avec du charbon hoir, il le couvre de son dôme, dont Il laisse la cheminée ouverte, & laisse ainsi le feu se consumer.

Quand le fourneau est suffisamment refroidi, il retire ses gâteaux, les nétoye par le vent d'un foufflet & les garde dans une boîte fermée, pour servir à l'expérience à laquelle ils sont

destinés.

M. Margraaff ajoute que ces gâteaux font encore meilleurs, si après avoir été calcinés sur des charbons dans le fourneau de réverbere, on les calcine encore pendant une demi-heure fous une mouffle (a).

Composition du métal blanc pour les instrumens de Catoptrique.

Lors Qu E j'allai à Londres (c'é- Quarantes toit en 1734), on ne faisoit encore sixieme Préque commencer à imiter à Paris le Paration. télescope de Grégory: ce qui nous embarrassoit le plus, c'étoit de trou-

(a) M. Beaumé, Maître Apoticaire établi à Paris, & connu par plusieurs bons ouvrages de Chymie, tient de ces phosphores tout préparés, & en cede aux personnes qui font des ex-Périences de physique.

ver un alliage propre à faire des miroirs qui fussent bien blancs, qui ne fissent point la chair de poule & qui prissent un beau poli. J'avois déja fait plus de trente essais dont je n'étois point content; quelques-uns de nos Artistes avoient mieux réussi; mais ils faisoient un mystère de leur découverte, ou de ce qu'on leur avoit révélé. M. Desaguilliers qui vivoit alors & à qui j'étois bien recommandé, m'inftruisit libéralement de ce qu'il savoit fur cela, & qu'il tenoit de Scarlet, le meilleur ouvrier qu'il y eût alors, pour ces sortes d'instrumens. J'ai actuellement fous les yeux, la recette qu'il me dicta, & que j'ai toujours gardée dans mes papiers. Cuivre de rosette le plus sin. 40 onces. Étain en grénailles, le plus pur qu'on puisse avoir.... 18

Arfenic blanc. . . . . . 16.
Telles font les proportions de l'al-

liage: voici le procédé suivant le

quel il faut conduire la fonte.

Il n'y a point d'étain absolument pur dans le commerce, mais on peut en avoir qui contienne peu d'alliage; il faut demander celui qu'on appelle DROGUES COMPOSÉES. 445 tain plané, ou celui qu'on vend en Petits pains, & qui s'appelle étain en Petits chapeaux. Vous le mettrez en grénailles, en le faisant fondre dans un creuset, & en le coulant à travers un balai de bouleau que vous tiendrez au-dessus d'une terrine remplie d'eau; & vous en peserez la quantité que vous devez employer.

Vous peserez de même le cuivre de tosette, & vous le réduirez en petites lames, afin qu'il se sonde plus aisé-

ment.

Enfin vous peserez l'arsenic, & vous en ferez trois portions égales, que vous envelopperez séparément dans du papier. Vous vous munirez austi d'une petite cuiller ou d'un crochet de fer applati par le bout, avec lequel vous puissiez remuer le métal sondu & l'écumer; mais vous n'y plongerez jamais cet instrument, qu'il n'ait été chaussé auparavant, jusqu'à rougir.

Tout étant ainsi préparé, vous mettrez le creuset dans le fourneau de sussion, sous un large manteau de cheminée, ou dans un endroit ouvert, mais non exposé au vent : vous

446 PRÉPARATION DES le laisserez s'échausser d'abord à petit feu, & ensuite avec un plus grand, jusqu'à ce qu'il soit rouge; & après l'avoir examiné, si vous voyez qu'il soit bien entier, vous y mettrez votre cuivre & vous le ferez fondre: dans le cuivre fondu vous verserez l'étain, que vous aurez fait fondre séparément; vous remuerez ces deux métaux ensemble avec la baguette ou crochet de fer rouge; vous les écumerez, & vous y jetterez le premier paquet d'arsenic, ayant soin de cou-

vrir aussi-tôt le creuset. Quelques instans après vous mettrez le second paquet, vous couvrirez le creuset, & peu de temps après vous mettrez le troisseme. Le creuset ayant encore resté couvert pendant quelques instans, vous le découvrirez, vous remuerez le métal avec la baguette de fer, & vous le coulerez

dans le moule.

Dès que vous aurez commencé à mettre de l'arfenic dans le creuset, gardez-vous bien de respirer la vapeur qui s'en exhale, elle est dange reuse: c'est pourquoi j'ai dit qu'il falloit faire cette fonte fous un large DROGUES COMPOSÉES. 447
manteau de cheminée: si on la fait
ailleurs, il faut se tenir au-dessus du
courant d'air, & retenir son haleine
dans les instans, où l'on est obligé de
Porter le visage au-dessus du fourneau.

Quand les pieces qu'on fait avec ce métal composé sont petites, sur-tout, si l'on en a un certain nombre à saire, on devroit préparer les moules en cuivre, & les tenir un peu chauds pour recevoir le métal; car quand il se restroidit subitement, sa densité ne reste point égale dans toute l'épaisseur; les superficies sont plus ser-tées, & quand elles sont enlevées par le travail, la surface du miroir se trouve pleine de petits ttous: ces considérations doivent empêcher aussi qu'on ne coule le métal trop chaud.

Il arrive quelquefois à ce métal composé, quand on le coule trop chaud, dans des moules froids, ce qu'on voit arriver avec surpise, à ces larmes de verre qu'on a fait couler dans un seau d'eau fraîche; non-seulement elles se rompent avec éclat, quand on en casse la queue; mais

encore quand on les entame supersiciellement en tout autre endroit de leur furface. De même nous avons vû des miroirs de métal éclater & se mettre en morceaux, lorsqu'en les travaillant on en avoit enlevé la fuperficie.

Amalgame propre à étamer intérieurement des vaisseaux de verre.

Quarantre-

I L faut pour cet amalgame, septieme Pré- deux parties de mercure, une partie de bismuth, une partie de plomb & une partie d'étain, & vous procéde-

rez de la maniere fuivante.

Faites fondre l'étain & le plomb ensemble dans un creuset; ajoutez-y le bismuth écrasé en petits morceaux, & quand celui-ci fera fondu, mettezy le mercure, que vous aurez purifié auparavant : laissez refroidir ce mêlange, quand vous l'aurez écumé; & vous l'employerez en le faisant couler successivement & lentement sur toutes les parties de la surface intérieure du vaisseau de verre, qui doit être bien nette, bien féche & un peu chauffée.

Vernis

### Drogues composées. 449

Vernis des Anglois pour le cuivre jaune & pour l'argent, communiqué à feu M. Hellot en 1720, par Edouart Scarlet; & à feu M. Dufai en 1738, par M. Gréham.

C E vernis donne à ces des métaux Quaranteune couleur d'or peu différente de la huiteme Prédorure en or moulu.

Prenez deux onces de gomme lacque, deux onces de karabé ou fuccin laune, quarante grains de fang-dragon en larmes, demi-gros de fafran, & quarante onces de bon esprit-devin: faites infuser & digérer le tout dans un matras, sur un bain de fable fort doux, ayant soin de le remuer de temps en temps. Quand les gommes seront fondues, vous passerz la liqueur par un linge sin & blanc de lessive, & vous la garderez dans une bouteille bouchée avec du liége (a).

<sup>(</sup>a) Le succès de ce vernis dépend beaucoup de la maniere dont il est employé: il faut que la piece de cuivre sur laquelle on veut l'appliquer soit bien nette; & pour cela on a soin de la bien dérocher dans l'eau seconde; de plus, on polit toutes les parties qui doivent être Tome I.

Composition d'un Vernis gras, propre d détremper les couleurs pour peindre les métaux.

Quaranteneuvieme Préparation.

FAITES choix d'un pot de terre de Flandre, garni de son couvercle bien ajusté: ou bien faites faire par un Chaudronnier, une marmite de cuivre rouge dont le couvercle s'emboîte bien par-dessus: soit que vous preniez l'un ou l'autre de ces deux vaiffeaux, il est nécessaire que sa capacité soit assez grande pour contenir le double des matieres que vous y mettrez, afin que la grande chaleur qu'elles éprouveront puisse les faire monter, sans qu'elles se répandent. Il est aussi fort à propos que le fourneaus sur lequel vous placez le vaisseau, foit établi fous un large manteau de cheminée, ou encore mieux fous un hangar où l'air passe librement, à cause des vapeurs suffocantes, qui se répandent en grande quantité, quand On remue les matieres, & de crainte

brunies, & l'on a bien soin qu'il n'y reste xien de gras. Le cuivre ainsi préparé doit être chaussé de telle maniere qu'on ait peine a y tenir la main appliquée. DROGUES COMPOSÉES. 451 qu'il n'arrive quelque fâcheux accident, quand le feu s'y met, ce qui arrive affez fouvent vers la fin de l'o-Pération.

Vous mettrez donc dans le vaisseau que vous aurez chois, deux onces de térébenthine de Venise, une demi livre de karabé ou succin, & autant de gomme copal, l'un & l'autre concassés sort menus, mais non pulvérisés; vous ajouterez dix onces d'huile de lin, & vous remuerez le tout avec une spatule de fer, après l'avoir fait chauf-

fer médiocrement.

Tout étant ainsi préparé, vous fermerez le pot ou la marmite avec son couvercle, & vous pousserez le feu vigoureusement: quand les vapeurs commenceront à fortir abondamment, par le joint du couvercle, vous découvrirez & remuerez avec la spatule de fer que vous aurez soin de bien chausser auparavant, sans cependant la faire rougir; & vous refermerez aussi-tôt, si ce n'est dans le cas où les matieres presque fondues se tumésent & s'élevent; car alors il faut les empêcher de se répandre au-dehors,

Ppij

en leur donnant un peu d'air, & en

remuant un peu plus vîte.

Enfin quand vous ne sentirez plus de grumeaux, & que tout vous paroîtra bien fondu, vous ôterez le vaiffeau du feu & vous le laisserez se refroidir: vous attendrez que les matieres fondues, n'aient plus qu'une chaleur un peu au-dessus de celle de l'eau bouillante, & alors vous y jetterez plein une cuiller à bouche d'esprit de térébenthine: & si cette liqueur entre en mêlange paisiblement & sans effervescence, vous continuerez d'y en verser à plusieurs reprises, jusqu'à la quantité d'une pinte, mesure de Paris, ayant soin de bien remuer avec la spatule, ou avec une cuiller de fer, afin de faciliter le mêlange.

Quand tout sera refroidi au point de n'être plus que tiéde, vous le passerez au travers d'un morceau de cannevas, & vous l'entonnerez dans une

bouteille.

Si le feu se mettoit dans la marmite, lorsqu'on la découvre pour remuer les matieres qu'elle contient, il ne faudroit pas s'en effrayer; il fauDROGUES COMPOSÉES. 453 droit seulement remetre le couvercle; & si cela ne suffisoit pas, vous jetteen deux ou trois & qui soit humide,

sans que l'eau en dégoutte.

Lorsque vous ferez usage de ce vernis, s'il vous paroît trop épais, trop fort de gomme, & point assez coulant, vous y remédierez en mêlant de l'esprit de térébenthine, en telle quantité que vous jugerez à propos, dans la portion que vous voulez em-

ployer.

Dans les cas, où vous voudrez employer ce vernis fans y détremper des couleurs & feulement pour donner du luifant, il faudra le filtrer à travers une petite masse de coton cardé & neuf, que vous mettrez au fond d'un entonnoir, dont le bout entrera dans le col d'une bouteille. Voyez la Pl. III. Fig. 7. à la letre Z, & supposez du coton au fond de l'entonnoir, en supprimant la poche de papier.

Le vernis dont je viens de donner la composition est solide, & d'un bon lage; mais il a une couleur un peu tembrunie qui auroit un mauvais esset on l'employoit sur du blanc, du

citron, du bleu, &c. heureusement que nous n'avons guere affaire à ces couleurs dans nos instrumens de Physique; c'est du noir & du rouge principalement, dont nous nous servons pour les décorer, & le vernis composé comme je viens de le dire, y est très-bon.

Cependant si absolument, vous vouliez l'avoir plus clair, vous y par viendriez en employant un pot neuf, en choisissant dans les morceaux de gomme copal & de karabé, ceux qui seroient les plus blancs, les plus nets, les plus transparents; en prenant de l'huile de lin, qui eût été desséchée au soleil, sur des plaques de plomb rebordées tout autour. Avec toutes ces attentions & en filtrant le vernis, vous le rendrez propre à employer toutes sortes de couleurs.

Composition d'un vernis à l'esprit-de-vin propre à détremper des couleurs pour les employer sur le bois.

Cinquantieme Prépatation. DANS un matras capable de contenir deux pintes de liqueur, versez une pinte ou environ deux livres de bon esprit-de-vin, & jettez dedans

Drogues composées. 455 quatre onces de gomme lacque en feuilles, concassée en petits morceaux avec deux onces de landaraque, & une Once de mastic en larmes grossiérement broyées; ajoutez à tout cela une Once d'huile d'aspic, & placez ce vaisleau sur une couronne de paille assulettie au fond d'un chaudron plein d'eau; faites chauffer le tout sur un ourneau ou réchaud plein de charons allumés, & remuez de temps en lemps ce qui est dans le matras, juslu'à ce que les gommes vous paroiflent entiérement fondues; il ne faut pas sue l'esprit-de-vin soit chauffé jusqu'à bouillir.

Ce vernis étant refroidi, sera bon, tel qu'il est, pour détremper du noir de sumée, du vermillon & autres couleurs opaques que la teinte du vernis de peut pas gâter; mais quand on voudre l'employer seul pour donner un beau luisant, il faut le filtrer par le coton, ou par le papier gris, & alors devient clair comme du vin qui a

Peu de couleur.

Autre Vernis à l'esprit-de-vin, pour détremper des couleurs tendres & pour donner le luisant au papier, & autres surfaces blanches.

Cinquanteunieme Préparation.

DANS la même quantité d'espritde-vin que ci-dessus, & avec un pareil vaisseau, faites fondre aussi au bain-marie, cinq onces de fandaraque, la plus nette & la plus blanche que vous pourez trouver, deux onces de mastic en larmes, & une once de gomme élemy, fur quoi vous ajouterez une once d'huile d'aspic; & du reste vous procéderez comme ci-def-

Si vos gommes quoique choisses étoient un peu encroutées, & sales superficiellement, il faudroit les laver avant d'en faire usage, dans une forte lessive de bois neuf, bien chaude, & ensuite dans deux ou trois eaux claires, & les faire bien fécher au foleil.

Ce vernis est naturellement blanc, sans couleur, il suffit de le laisser bien

reposer avant de le décanter.

#### Drogues composées. 477

Composition d'un mordant propre à appliquer des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre, sur des fonds peints au vernis.

PRENEZ un pot de terre de Flan-Cinquandre, de la capacité d'une pinte; met-Préparation. lez-y deux onces d'huile cuite, que es ouvriers appellent communément huile grasse: deux onces d'asphalte, deux onces de litharge en poudre, une demi-once de bissre & trois onces d'esprit de térébenthine; faites fondre toutes ces drogues ensemble sur un médiocre feu de charbon, remuez-les avec une petite spatule, jusqu'à ce Que tout soit parfaitement liquide; lettez-y alors deux gousses d'ail, & aissez le pot sur le seu encore pendant

Juelques minutes. Otez-le ensuite, & portez-le au grand jour; enlevez avec une croûte de pain, ce que vous appercevrez de gras à la superficie; après quoi vous Verserez cette composition dans un Pot, large d'ouverture, comme les Pots à confitures, pour vous en ser-

Vir au besoin.

Comme cette drogue sent très-mau-Tome I.

458 PRÉPARATION DES vais, tant qu'elle est sur le feu, vous ferez bien de ne la point préparer dans un lieu clos, ou de mettre le fourneau sous un manteau de cheminée, capable de recevoir toute la vapeur, & d'en faciliter la sortie, & la dissipation.

Le feu peut prendre aussi dans le pot : alors il faut l'étouffer, comme je l'ai dit en parlant du vernis au ka-

rabé & à la copale.

#### · Autre mordant.

On fait un assez bon mordant avec le vernis gras, de la quaranteneuvieme préparation, en lui donnant du corps avec de la litharge bien broyée, ou avec du vermillon.

Composition du vernis des Graveurs.

Préparation.

Cinquan. PRENEZ deux onces de cire re-troffeme Préparation, vierge, pareille quantité de spalt réduit en poudre, demie-once de poix noire, & autant de poix de Bourgogne. Commencez par faire fondre la cire, & les deux sortes de poix dans un pot de terre neuf & vernissé; mettez-y ensuite le spalt bien pulvérisé & passé au tamis de soie; ne faites

DROGUES COMPOSÉES. 459 qu'un feu doux, & remuez souvent cette composition avec une petite spatule, jusqu'à ce que le spalt soit entiérement mêlé, & que le tout soit bien cuit & lié, ce que vous reconnoîtrez, quand la matiere s'élévera en forme de mousse blanche, & que vous la verrez filer, en l'enlevant avec la spatule.

Dans les temps chauds, quand on craint que le vernis ne s'amollisse trop, on le rend plus sec, en ajoutant aux drogues énoncées ci-dessus, une demi-

once de colophone.

Quand la composition sera cuite au point que je viens d'indiquer, vous retirerez le pot hors du seu, & vous le laisserez un peu refroidir: vous verserez ensuite ce qu'il contient, dans un vase bien net rempli d'eau un peu plus que tiéde, vous le paîtrirez comme de la pâte entre les mains, vous en ferez sortir l'eau, & vous en formerez des boulettes, grosses comme des noix.

Les Graveurs enveloppent chacune de ces boulettes de vernis, avec un double taffetas, & ils en frottent la Planche de cuivre chauffée, autant qu'il le faut pour fondre la composition, & la faire passer au travers du nouet: par ce moyen, il s'en fait un enduit très-mince sur le métal.

Lavage des matieres propres à polir les métaux & le verre.

Cinquantequatrieme Préparation.

L'ÉMERIL broyé & la potée d'étain sont les principales matieres qui servent à polir le verre & les métaux; mais telles qu'on les achete; elles contienent des parties grossieres qui rayent & qui retardent ou empêchent la perfection de l'ouvrage; il faut les épurer avant de s'en servir, & cela se peut saire en les lavant de la maniere qui suit.

Mettez votre poudre d'émeril ou votre potée, dans un vase avec beau-coup d'eau bien nette, que vous agiterez pendant quelques minutes; cette eau deviendra trouble, & vous la laisserez reposer un peu, pour donner le temps aux parties les plus grossieres de tomber au fond. Après cela vous inclinerez le vase doucement, & vous verserez un tiers ou la moitié de cette

eau encore trouble, dans un autre yase.

Drogues composées. 461

Remettez de nouvelle eau dans le premier vase, & troublez-la encore comme vous avez fait d'abord; & après qu'elle aura déposé pendant une bonne minute de temps, vous en ôterez encore le tiers ou la moitié, que vous joindrez à celle qui a déja été décantée.

Continuez ainsi de laver avec de nouvelles eaux ce qui est dans le premier vase, jusqu'à ce qu'il ne vous sournisse plus d'eau trouble, ou jusqu'à ce que celle qui y deviendra trouble, se clarisse très-vîte, car ce sera une marque qu'il n'y a plus que des parties grossieres & fort pesantes, qui ont besoin d'être pilées, pour

être lavées ensuite.

Après quelques heures de repos, les eaux que vous aurez retirées du premier vaisseau, seront claires, & auront déposé au fond du vase, une poudre très-fine & d'un grain assez égal, pour pouvoir être employée dans cet état; cependant vous en pouvez faire de deux sortes par un second lavage, que vous pratiquerez comme le premier, en ne laissant reposer qu'une demi minute, ou moins de temps encore,

Qqiij

462 PRÉPARATION DES

la portion d'eau trouble que vous re-

tirerez chaque fois.

Quand le lavage sera sini, couvrezles vaisseaux, & donnez le temps à vos poudres de se rassembler entièrement au sond, ce que vous reconnoîtrez par la clarté & la transparence de l'eau: décantez-la doucement; & faites sécher les poudres, au soleil ou autrement, mais en prenant toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'il ne s'y mêle ni poussières

étrangeres ni cendres.

Quand le poli qu'on veut faire prendre au verre ou au métal, doit être de la derniere finesse, comme aux miroirs de télescope, aux objectifs & oculaires de lunettes, ou de microscopes, les habiles Artistes prennent encore le soin de broyer sur une glace de miroir avec une molette de verre & quelques gouttes d'eau bien pure, la portion d'émeril ou de potée lavée qu'ils veulent employer. & de la laisser sécher sur la glace même, en la couvrant d'une seuille de papier soutenue à un pouce ou deux de distance au-dessius.

Ce que je viens de dire touchant

DROGUES COMPOSÉES. 463 le lavage de l'émeril & de la potée détain, peut se pratiquer aussi, pour le tripoli, la potée rouge, la pierre pourie, & généralement pour toutes les matieres, qu'on veut avoir en Poudres extrêmement sines, & d'un grain égal.



## CHAPITRE III.

De l'emploi des Vernis, tant sur le bois que sur le métal, & de la maniere d'enjoliver les fonds quand ils sont peints.

PRESQUE tous les bois de nos instrumens sont peints avec des couleurs détrempées au vernis d'espritde-vin; & une partie de ceux qui sont de métal sont aussi couverts d'une peinture au verni gras: non-seulement ils en sont plus agréables à voir, mais plusieurs d'entreux étant sujets a être souvent mouillés, cette espece d'enduit empêche l'eau de pénétrer dans les assemblages, qui sans cela seroient bien-tôt pourris; elle préserve les bois tendres de la piquure des vers, ce qui n'est point un petit avantage; elle empêche que les métaux ne se rouillent; elle dispense du soin de les frotter fouvent, pour fauver aux yeux le défagrement de les voir sales & rachés.

## ARTICLE PREMIER.

De la maniere de peindre au Vernis le Bois & le Métal.

Vous serez toujours maître de Emploi du donner avec les vernis à l'esprit-de-vernis à l'es Vin, telle couleur que vous voudrez prit-de-vin. au bois; mais après en avoir essayé de plusieurs, je me suis fixé au noir & au rouge, pour le plus grand nombre des machines; ces deux couleurs font mieux valoir que toutes les autres, les métaux polis & luisans, qui en font presque toujours partie: elles n'exige point qu'on les employe avec un vernis blanc, toujours moins folide que celui de lacque; & elles vont fort bien avec le vernis de karabé dont on est obligé d'user, pour les métaux qu'on veut peindre.

Vous ferez provision d'une quantité suffisante de pinceaux faits de poil de souine, & que les Marchands de couleurs vendent sous le nom de pinceaux de poil doux. Il en faut qui soient montés en plume, & d'autres montés en bois, depuis la grosseur de ceux dont on se sert pour la miniatu-

re, jusqu'à celle d'une moyenne broffe: il y en a d'autres encore qui sont plats & montés en ferblanc; ils sont très-commodes pour vernir de gran-

des pieces.

Pour conserver vos pinceaux, quand vous cesserez de vous en servir, vous les dégorgerez en les lavant dans un peu d'esprit-de-vin, & en les pressant avec un morceau de papier entre vos doigts, pour exprimer la couleur dont ils sont chargés: sans cette précaution; ils se durciroient, le poil se casseroit, & ils ne pourroient plus servir: malgré cela, quand vous les mettrez en utage une autre sois, il faudra toujours les laisser tremper quelques minutes dans le vernis sans couleur, pour leur donner le temps de s'amollir.

Avec les pinceaux, il vous faut encore une provision de petits godets de fayence, semblables à des tasses à cassé sanses & dont le fond soit d'une concavité unie: & s'il y reste de la couleur avec du vernis, quand vous aurez achevé de peindre, il vaudra mieux la jetter que de la laisser s'y durcir. Cela vous avertit de ne

détremper de la couleur, qu'autant que vous en pouvez employer de fuite & en peu de temps; car le vernis l'évapore, & lorsqu'il est épaisse, il

n'est plus bon à rien.

Si le fond de la machine que vous Voulez peindre doit être en noir, Vous mettrez du noir de fumée dans une tasse; vous verserez dessus, une Petite quantité de vernis de lacque. non filtré, & vous remuerez le tout avec un mauvais pinceau, pour le réduire en consistance de bouillie un Peu épaisse; vous ajouterez du vernis, & vous remuerez encore avec le pinceau pour bien délayer le noir; enfin vous y ajouterez-la quantité de vernis nécessaire, pour rendre la peinture assez coulante, sans qu'elle soit trop claire: vous en ferez un essai par un coup de pinceau bien étendu; si le bois vous paroît trop couvert, vous ajouterez un peu de vernis dans la tasse; si au contraire, il ne l'est pas assez, vous remettrez un peu de noir de fumée que vous délayerez avec le pinceau.

Vous vous servirez du même vernis pour délayer le vermillon, quand vous voudrez peindre en rouge: mais auparavant vous ferez bien de faire fécher cette poudre dans un morceau de papier étendu fur une péle à feu chaude, mais non pas jusqu'à être rouge, en la remuant un peu avec la lame d'un couteau: faites fécher de même les autres couleurs en poudre, que vous soupçonnerez contenir quel que humidité; sans cette précaution, vous courrez le risque de voir votre couleur se pelotonner & se mettre en grumeaux, quand vous voudrez l'étendre dans le vernis.

Il y a plusieurs couleurs, comme la céruse les lacques, &c. que l'on réduit en pâte après les avoir broyées, & à qui l'on fait prendre la forme de pastilles, & de petits cônes; avant de les mettre dans le vernis, il faut les écraser sur un marbre, ou sur le bord d'une table de bois dur, avec la lame d'un couteau, & les réduire en poudre très-sine; après quoi vous les détremperez avec le vernis qui vous conviendra, de la manière que je vais dire pour le vermillon.

Couvrez la tasse avec un morceau de linge sin, que vous tiendrez un Peu lâche en empoignant le petit vaisseau avec le main gauche; mettez votre couleur en poudre deilus avec un peu de vernis; délayez-la avec le bout du doigt, ou avec un bouchon de liége qui servira de molette : continuez de verser peu-à-peu du vernis & de faire ainsi passer le tout à travers le linge: vous finirez par en former un nouet, que vous presserez entre les doigts en le tordant, pour en exprimer ce qui pouroît y être resté. Le vermillon, ou la couleur que vous aurez détrempée de cette maniere, he contiendra rien de grossier; vous n'aurez plus qu'à y ajouter la quantité de vernis qui sera nécessaire pour l'étendre & la rendre assez coulan-

Vous n'employerez qu'une couleur à la fois sur la même piece: si c'est du noir qui doit faire le fond, vous en mettrez au moins deux couches, à une demi-heure de distance l'une de l'autre; vous pourrez mettre la premiere sans distinction sur toute la piece, & réserver en mettant la seconde, les endroits que vous aurez defsein de mettre en rouge, tels que les

470 Composition ET USAGE

moulures, les champfrains, les revers, &c. & si vous commenciez par mettre en rouge la plus grande partie de la piece, il faudroit faire la même chose.

Étendez la couleur au vernis, ainsi que le vernis sans couleur, à grands coups de pinceau & avec promptitude, afin qu'il en résulte une couche d'égale épaisseur par-tout: ainsi ne vous servez point d'un petit pinceau sur une grande surface, si ce n'est pour retoucher après coup quelques endroits oubliés, ou qui ne seroient point assez couverts; prenez bien garde aussi qu'en passant sur les arrêtes du bois, le vernis ne sorte trop abondamment du pinceau & ne sorme des gouttes ou des épaisseurs, qui ne sécheroient qu'avec bien du temps, & qui empâteroient les angles.

Après chaque, couche & fur-tout après la premiere, quand elle sera séche, vous aurez soin de frotter légérement la piece avec un peu de presse trempée dans l'eau, pour enlever les petits grumeaux que le pinceau auroit pû laisser, & les aspérités que le vernis occasionne au bois tendre en le

Pénétrant: car il en releve le poil que les outils ont couchés, & la surface devient rude: 17

Le noir étant suffisamment sec & uni, vous préparerez du vermillon & vous en mettrez pareillement deux couches, sur les endroits que vous aurez réservés pour cette couleur. Vous approprierez le pinceau à la grandeur de la partie que vous voudrez peindre, & vous ne le chargerez point trop, de peur qu'il ne fasse des gouttes ou qu'il ne laisse couler le rouge, fur les endroits qui doivent refter noirs: quand cela arrive, il faut l'enlever fur le champ avec le bout du doigt ou avec un petit linge qu'il faut avoir tout prêt.

Si vous avez des compartiments à distinguer en rouge, dessinez-les sur du Papier, que vous découperez ensuite Pour vous servir de patron: arrêtezles fur la piece avec quelques boulettes de cire molle, pour en suivre les contours avec un crayon blanc, & vous appliquerez votre couleur, fur tout ce qui se trouvera au dedans du

trait.

Vous nétoyerez le rouge avec de la

presle humide comme vous avez nétoyé le noir, ayant bien soin de ne point trop appuyer sur les angles, de peur d'enlever la couleur: & si vous appercevez quelques taches rouges fur le noir, ou des bavures noires sur le rouge, vous les couvrirez légérement avec celle des deux couleurs; qui conviendra pour les faire disparoître.

Si vous vouliez sur votre bois un plus beau noir que celui que je viens d'indiquer, vous pourriez sur les deux couches de noir de fumée, en appliquer une troisieme avec du noir d'os détrempé au vernis de lacque filtré. De même, si vous aimiez mieux un rouge de corail, que celui du vermillon, vous pourriez sur les deux couches de celui-ci, en mettre une troisieme de carmin délayé avec ce même vernis filtré; ou mêler les deux couleurs ensemble dans le même vernis, & en appliquer deux couches fur le bois, au lieu de les mettre, comme je l'ai dit, avec du vermillon pur-

Le bois étant ainsi peint, en noir, en rouge, ou en telle autre couleur qu'il vous plaira, le vernis étant sec

& nétoyé avec la presse, comme je Viens de le dire, vous passerez des-sus, au moins deux couches de vernis filtré, ayant attention de ne mettre la feconde que quand la premiere paroîtra féche au toucher: il faut que cela se fasse dans un endroit chaud, ou bien aux rayons du foleil, fur-tout pour les pieces où l'on employe le vernis blanc de sandaraque : quand le vernis sent le froid, & sur-tout ce dernier, il ne prend point un beau luisant; souvent même il perd sa transparence & devient farineux; c'est pourquoi pendant l'hyver, les Vernisseurs travaillent dans un endroit échauffé par un poële, ou bien ils présentent la piece au feu chaque fois qu'ils y appliquent une couche de vernis. Mais je dois vous avertir si vous avez recours à ce dernier moyen, de ne présenter la piece au seu que de loin: car un peu trop de chaleur fait bouillir le vernis; c'est-à-dire qu'elle occasionne, des élevures, des vésicules, qui font un très-mauvais effet.

S'il vous arrive d'avoir mis une couche de vernis, qui ne soit point Rr Tome I. .

474 Composition et usage

revenu, qui foit resté opaque & d'unblanc mat, vous y remédirez en y en appliquant promptement une autre par-dessus, & en présentant la piece au seu, avec l'attention dont je viens de parler.

Emploi du vernis gras.

J'appelle vernis gras celui qui est fait avec la copale & le karabé, & dont j'ai donné la composition dans le Chapitre précédent page 450; il vaur beaucoup mieux que celui à l'esprit-de vin, pour appliquer sur les métaux soit avec des couleurs, soit pour y donner un beau luisant après qu'on les a peints, & qu'on a enjolivé les surfaces.

Vous employerez avec ce vernis, le noir & ie rouge, & la plûpart des autres couleurs, comme avec celui d'esprit-de-vin; c'est-à-dire que vous peindrez à deux couches, & que vous en ajouterez au moins une troisieme sans couleur, pour donner le lui-

fant.

Mais comme ce vernis ne séche pas aussi promptement que le vernis à l'esprit-de-vin, il saut avoir l'attention de mettre les couches légéres, & si ce n'est pas dans une saison chaude, il faut tenir la piece nouvellement vernie dans un lieu, où il y ait un poële, ou dans une étuve: il est essentiel sur-tout, de ne jamais appliquer une nouvelle couche, que la précédente ne soit parsaitement seche.

Les pinceaux qui auront fervi au vernis gras, ne peuvent point s'em-ployer pour celui à l'esprit-de-vin; vous les dégorgerez dans l'esprit de térébenthine, & vous en exprimerez la couleur; sans quoi ils se durciroient & vous n'en pourriez plus faire aucun usage.

Le métal peint au vernis gras, aura comme le bois qui est peint au vernis d'esprit-de-vin, des moulures distinguées du fond, par leur couleur, ou des compartiments qui entre-couperont les grandes furfaces, & qui pourront y produire des variétés

agréables.

Voilà ce qu'on peut faire soi-même sans le secours des Peintres & des Vernisseurs; heureusement c'est ce qu'il y a de plus nécessaire, & ce qui peut suffire : cependant je conviens, que les machines ont un agrément de plus, lorsque sur des fonds peints en Rrij

des ornemens de bon goût, qui les égayent & qui relévent leur trop grande simplicité. Sans beaucoup de dépense, on peut jouir de cet avantage à Paris & dans plusieurs grandes Villes du Royaume, en recommandant aux ouvriers de ne point épuifer leur Art sur ces sortes de pieces; de les traiter à la légere, & de n'y montrer leur talent que par le goût & la propreté.

C'est en me renfermant dans ces limites, & en faveur des personnes éloignées & privées de secours, que je vais enseigner en peu de mots, ce que j'ai vû faire pendant plus de vingt ans, & que j'ai pratiqué moi-même

par forme d'amusement.

## ARTICLE II.

De la maniere d'enjoliver les surfaces peintes au Vernis.

Les ornements les plus simples, ceux que tout le monde peut faire, c'est de dorer ou argenter des champfrains, de former des filets d'or aux contours d'une piece, de faire re-

gner des festons sur une moulure, d'encadrer des compartiments détachés du sond en rouge ou autrement; d'en décorer l'intérieur par des mosaïques; de faire pendre des guirlandes à certaines parties, de jetter des bouquets détachés dans les milieux d'une

grande étendue, &c.

Tout cela se fait par le moyen d'un mordant (a) qu'on applique avec le pinceau, suivant le dessein qu'on a en vûe, & sur lequel s'attache quelque métal en seuilles, haché ou en poudre, qu'on appuye dessus, pour faire les masses; les ombres se sont ensuite avec le bistre, & souvent on en rehausse certaines parties, avec des couleurs transparentes que le brillant du métal perce & sait valoir: entrons en détail.

La chose la plus importante dans Maniere de cette espece de travail, c'est de bien préparer & préparer le mordant, & de saissir à d'appliquer propos le moment où il est presque sec, & où il n'a plus que le dégré de

<sup>(</sup>a) Voyez la composition du mordant des Vernisseurs, à la fin du Chapitre second. Page 457.

mollesse qu'il lui faut pour happer le

métal qu'on applique dessus. Il faut que le mordant ait du corps; pour cet effet on en prend une petite quantité dans une coquille, & l'on y mêle un peu de vermillon; mais comme il est nécessaire qu'il coule aisément sous le pinceau, & qu'il n'en empâte pas la pointe, on y ajoute de temps en temps une goutte ou deux d'esprit de térébenthine, pour entretenir sa fluidité: & pour le faire commodément, on tient cet esprit de térébenthine dans une petite bouteille de verre connue sous le nom de courtine, dont le bouchon qui est de liége, est traversé par un tuyau de plume moins grosse que celles avec lesquelles on écrit, de sorte que quand on penche la bouteille, la liqueur n'en peut fortir que goutte à goutre.

Ce n'est point assez d'avoir préparé son mordant, comme je viens de le dire, & d'avoir dessiné avec, les parties du dessein qu'on veut dorer ou argenter, il faut attendre qu'une légére évaporation de sa partie la plus volatile, lui ait fait prendre une certaine consistance, & qu'étant touché légérement avec le bout du doigt, il ne s'enleve pas, mais qu'il fasse seulement sentir une petite adhérence; il faut étudier cet instant & contracter de bonne heure l'habitude de le faisir à propos; si l'on s'y prend trop tôt le mordant encore tout frais s'étend sous la feuille de métal, & occasionne un trait plein de bavures; si l'on attend trop, il est sec, & ne happe plus le métal.

Pour éviter le dernier de ces deux inconvenients, si le dessein a beaucoup d'étendue, vous n'attendrez pas qu'il y ait du mordant par-tout, pour y appliquer l'or ou l'argent; vous couvrirez à mesure les parties que vous jugerez être au point d'épaississement

qu'il faut pour retenir le métal.

Quand on travaille fur des pieces peintes au vernis gras, on a souvent à craindre, que cette peinture ne soit pas assez seche, que la chaleur de la main n'y occasionne un léger dégré d'amollissement, & que les seuilles de faux or ou d'argent, ne s'attachent au sond, en même temps qu'aux endroits qu'on a dessinés avec le mor-

dant; en tel cas, c'est une bonne précaution à prendre que de saupoudrer un peu la piece avec un petit nouet de linge fin rempli de blanc d'espagne bien sec & bien écrasé : il n'en reste rien quand l'ouvrage est fini, & qu'on l'a essuyé.

Maniere gent fur le mordant.

Vous employerez communément les feuilles de pour dorer, de ces feuilles de cuivre cuivre &d'ar-battu, qu'on appelle or d'Allemagne; & qui se vendent en livrets chez les Quinquaillers & chez les Marchands de couleurs; cette espece de dorure est suffisante pour des ouvrages communs; elle coûte peu, & elle est bien plus facile à manier que l'or fin dont se servent les Doreurs sur bois: choisissez celui qui a la plus belle couleur, & dont les feuilles sont les plus minces; quand elles ne font point affez battues, elles font dures; quand le mordant à pris ce qu'il doit retenir, on a peine à détacher le reste en nétoyant le dessein.

Le Batteur d'or vous fournira de l'argent en feuilles, qui s'achete aussi par livrets: ne prenez pas de préférence le plus mince; il le sera toujours affez pour exercer votre patien-

ce,

ce, jusqu'à ce que vous ayez acquis l'habitude de l'employer; le moindre souffle de la bouche, la moindre agitation dans l'air, chiffonne les feuilles, ce n'est qu'après en avoir gâté plusieurs, qu'on apprend à les garantir de ces acidents, & à les redresfer. Employez peu de ce métal, il est sujet à se noircir: au lieu de l'asseoir sur le mordant ordinaire, il est plus fûr de l'appliquer sur celui qui est

préparé avec le vernis gras.

Vous couperez la feuille de cuivre ou d'argent sur le livret même, avec une lame de couteau qui ne soit ni humide ni grasse, en appuyant lé-gérement dessus, & en tirant un peu, jusqu'à ce que la piece qu'on veut avoir se détache : vous l'enléverez avec le bout du manche d'un pinceau, taillé en pointe, & un peu mouillé à la bouche: si le morceau est un peu grand, vous le prendrez en touchant ses extrêmités avec les pointes d'un compas de bois, que vous ouvrirez autant qu'il conviendra, & que vous porterez de même sur le bout de la langue avant de toucher le métal.

Ces portions de feuilles taillées pour l'endroit qu'elles doivent couvrir, étant ainsi enlevées, vous les appliquerez sur le mordant, & vous appuyerez un peu dessus avec une petite masse de coton cardé; un quart d'heure après, c'est-à-dire, quand vous aurez lieu de croire que le mordant est tout-à-fait sec, vous frotterez légérement & en toutes sortes de sens avec ce même coton, pour enlever le superflu du métal, & nétoyer le dessein; & si quelque endroit a manqué, vous y remetrez un peu de mordant, & quelques moments après, une petite piece de métal : si le mordant s'étoit étendu en quelque partie du dessein, & qu'il eut pris du métal de trop, vous l'enléverez en grattant un peu avec une pointe de bois.

Maniere d'employer le métal en poudre ou en pailleures.

C'est ainsi que vous traiterez toutes les parties du dessein que vous voudrez dorer ou argenter en feuilles; quand à celles où il faudra appliquer le métal en poudre, vous attendrez de même que le mordant soit en état de happer, & avec un petit morceau de peau de bussle ou de chamois que vous tiendrez sous le doigt index, DES VERNIS. 483

Vous toucherez la bronze d'or ou d'argent; & vous en frotterez trèslégérement la partie du dessein où

Vous voudrez qu'elle s'attache.

Les Marchands de couleurs vendent des poudres de métal de différentes couleurs, & de différents dégrés de finesse, sous les noms de bronges & d'aventurines. Les bronzes proprement dites qui sont en poudres très-sines, s'appliquent toujours sur le mordant comme je viens de le dire; & souvent le Vernisseur attache de même le charbon pulvérisé ou la cendre du liége qui est d'un brun luisant, ou d'autres poudres colorées, pour sormer des terrasses & en varier les nuances.

Les aventurines sont plus légeres que les bronzes, & les parties en sont moins fines; on les tamise sur une couche de vernis récemment appliquée à l'endroit où l'on veut qu'elles s'attachent; & le plus souvent on détrempe dans ce vernis, une couleur qui sert de sond à l'aventurine: il est essent le que ces poudres se distribuent également, & qu'elles ne chargent pas une partie plus que l'autre; pour cet

484 Composition ET USAGE

effet, il les faut jetter de haut, en fecouant légérement le tamis & en le transportant de côté & d'autre, jusqu'à ce que toute la place qui doit être aventurinée, paroisse l'être sussifamment par-tout: le tamis dont il est ici question, se fait avec un morceau de mousseline dont on couvre une boîte de carton, dans laquelle on

a mis l'aventurine.

Les Vernisseurs employent encore le métal haché en paillettes beaucoup plus grosses que les aventurines, dont je viens de parler, mais cela ne se pratique guére qu'avec le vernis gras: ces paillettes sont d'argent brûni, & quelquefois d'argent doré: on met une couche de vernis fort épaisse sur l'endroit, où l'on veut les appliquer, on les y répand à la main, en telle quantité, que la surface vernie en soit toute couverte; on appuye dessus avec un carton; on renverse la piece au-dessus d'une serviette, ou d'une feuille de papier, afin de recevoir tout ce qui n'a point pu s'attacher au vernis; on examine enfuite s'il n'y a pas quelque endroit qui ait befoin d'être rechargé, & on

laisse fécher le tout. Quelques jours après on recouvre le métal avec du vernis filtré, & l'on en met successivement autant de couches qu'il en faut, pour faire disparoître toutes les inégalités, & pour former une épaisfeur qu'on puisse dresser à la ponce &

polir, sans atteindre le métal.

On ne couvre pas toujours le fond entiérement avec les paillettes, on se contente quelquesois de les parsemer bien également sur un fond brun ou rouge, & cela imite mieux la grosse aventurine: mais de quelque maniere qu'on répande les paillettes d'argent, le vernis gras, qui n'est jamais parsaitement blanc, lui donne toujours une couleur jaune qui le fait prendre pour de l'or.

Les couleurs transparentes appliquées sur le métal bruni, en empruntent l'éclat & font un très-bel effet ainsi quand vous aurez figuré en argent de feuilles, une mosaïque, ou quelqu'autre dessein, vous lui donnerez un nouvel agrément en glaçant le métal avec une légere couche de lacque, de verd-de-gris, ou de quelqu'autre couleur non opaque, broyée

à l'huile; on en trouve toujours en petits paquets enveloppés de vessie, chez les Marchands de couleurs.

Voilà en général, comment les Vernisseurs appliquent les couleurs & les métaux; voyons maintenant l'ufage qu'on peut faire des uns & des autres, pour orner les machines, quand elles font peintes; & commençons par les ornements les plus simples, afin que les personnes qui me pren-dront pour guide, s'accoutument par une espece d'apprentissage, aux pra-tiques de cet Art, & puissent parve-nir sans dégoût à faire des choses plus difficiles. Je mets ici les choses au pis; je parle comme à des gens qui n'auroient jamais appris, ni à dessi-ner ni à peindre; ceux qui sauront manier le crayon & le pinceau, peuvent s'en tenir à ce que j'ai dit jusques ici, & suivre pour le reste, leur goût & leur imagination.

Si vous voulez dorer un champfrain, vous ferez dessus avec le pinceau & le mordant, ce que nous avons dit qu'il falloit faire pour le peindre en rouge: & quand il en sera temps, vous le couvrirez avec des lamelles de cuivre battu, si vous voulez que la dorure soit brillante; sinon vous y passerez de la bronze avec un pinceau à sec, ou avec la peau de chamois, comme je l'ai dit ci-dessus.

Il est presque indispensable de faire une bordure en or autour des pieces; les plus simples se sont d'un seul filet, dont on proportionne la largeur à la grandeur de la piece; pour faire ce filet correctement, il faut le régler par un trait paralléle au bord, ce qui se fait en trainant l'une des pointes du compas sur la face, tandis que l'autre s'appuye contre la rive: les bordures sont mieux, lorsqu'elles sont dorées en seuilles.

Quand les pieces sont un peu grandes, on donne à cette premiere bordure au moins deux lignes de large, & on la double d'un filet paralléle beaucoup plus étroit, qu'on régle de même en traînant le compas. D'autres fois au lieu de faire ce second silet droit comme a a, Planche IV. on lui donne la forme d'ondes, ou de bâton rompu, comme bb: il faut que le pinceau qui applique le mordant, mene la bordure A, & le

488 Composition et usage

filet ensimble, c'est-à-dire qu'après avoir fait un pouce ou deux de l'une, il en fasse autant de l'autre, asin qu'on les puisse couvrir de la même seuille d'or, à mesure que le mordant de-

vient propre à happer.

Vous pourrez border encore certaines parties avec un ruban composé de deux filets paralléles comme C, ou D, en or de feuilles, en remplissant l'intervalle, avec de l'aventurine tamisée, ou avec des points dorés en bronze: auquel cas vous commencerez par dorer les filets; après quoi vous marquerez avec le mordant, les points que vous voulez bronzer, & avec une couche de vernis, l'espace intermédiaire que vous avez dessein d'aventuriner.

Vous traiterez de la même maniere les bordures E, F, G, H, Pl. IV. & g, h, Pl. V, en commençant par les dessiner au crayon, & en ne metant d'abord le mordant que sur les parties qui doivent être dorées ou argentées en seuilles; puis ensuite sur celles qui doivent être bronzées.

Sur les grosses pieces on peut faire des bordures à la grecque, dans le

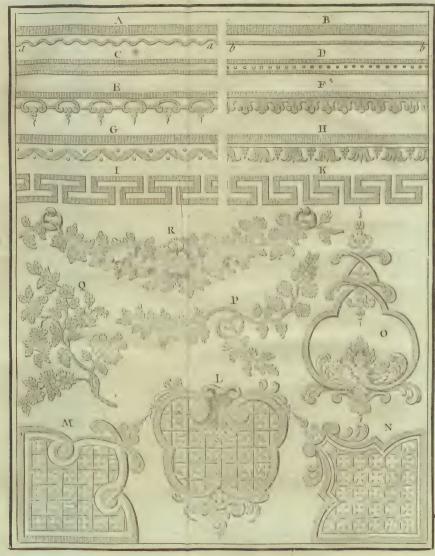



goût de celles qui sont désignées par les lettres I, K; elles feront mieux en or de feuilles que de toute autre manie-re: il faut avoir soin d'en faire un patron & de copier correctement le dessein sur la pièce avec du crayon, avant que d'y passer le pinceau avec le mordant.

L, M, N, S, font des exemples de cartouches & de compartiments propres à décorer des milieux ou des coins. Pour l'ordinaire, le fond de ces ornements est distingué de celui de la piece, ou par sa couleur, ou par quelque aventurine, & c'est par là

qu'il faut commencer.

Marquez-en donc le contour avec le crayon, & peignez à deux couches avec de la couleur détrempée au vernis, toute la partie qu'il renferme : ou bien couvrez-là d'une couche de vernis, pour l'aventuriner comme il a été dir ci-desfus; quand cela sera sec, formez l'encadrement, avec le mordant, après l'avoir marqué au crayon, & dorezle en feuilles; trois ou quatre heures après, vous pourrez dessiner dans l'intérieur, une mosaïque que vous exécuterez en argent, & que vous laif490 Composition et usage

ferez encore fécher. Vous comprenez fans doute que les compartiments M & N, répétés quatre fois autour d'un centre commun, formeront des ornements propres à mettre dans des milieux.

O, O, O, O, O, vous présentent des exemples d'ornemens plus légers, tout-à-fait à jour, & propre à être placés sur des montants ou autres pieces de peu de largeur : il peuvent être exécutés entiérement en or de

feuilles.

P, Q, p, q, font des bouquets détachés, qu'on peut parsémer sur de grandes parties, ainsi que des guirlandes comme R, r, & dans lesquels on peut marier les couleurs avec l'or, l'argent, & les bronzes : indépendamment de ces variétés, il faut encore dessiner l'intérieur des masses quand on les a formées avec le métal; cela se fait avec le pinceau & un peu de bistre détrempé au vernis gras, ou si l'on veut avec un peu de mordant clair ; il faut marquer des ombres pour donner du relief aux parties, & varier les nuances d'une même couleur. Enfin au lieu de laisser

les mosaïques en argent, je vous conseille de couvrir le métal avec une légere couche de rouge ou de vert broyé à l'huile; mais ayez foin que cette couleur foit bien différente

de celle fond.

Je l'ai déja dit, les personnes qui sçauront dessiner, n'auront pas besoin de mes instructions, pour composer des ornements; celles qui ne le fçau-ront pas, & qui s'en tiendroient aux exemples que je viens de donner, feroient assez mal pourvues de desseins; mais comme il ne m'est pas possible de rapporter ici tout ce que les Vernisseurs font sur leurs ouvrages pour les embellir, j'exhorte les Amateurs pour qui j'écris, à y suppléer par le secours de quelque Dessinateur dont ils pourroient disposer, ou par l'imitation des Estampes en tout genre. tation des Estampes en tout genre, & principalement des papiers de la Chine, & même des étoffes à bouquets.

Quand vous aurez placé tous les ornements, que vous les aurez recherchés au pinceau & nétoyés de toutes parts, vous attendrez que le tout soit bien séché, & vous appliquerez pardessus au moins deux couches de vernis filtré, sans couleur pour contenir le métal, & donner du brillant à tout l'ouvrage; & si vous y appercevez quelques poils qui se soient détachés du pinceau, vous vous presserez de l'enlever avec la pointe d'une épingle, avant qu'ils se trouvent pris & arrêtés dans le vernis: il faut aussi éviter de vernir dans un lieu où il y ait de la poussière en l'air, & pour le plus sûr, vous ne laisserez point la surface nouvellement vernie, exposée aux ordures qui pourroient tomber des

C'est-là la derniere façon que vous donnerez, pour l'ordinaire aux machines, tant en bois qu'en métal, que vous voudrez décorer de peintures, & de dorures au vernis; mais s'il se trouve quelque piece que vous ayez intention d'embellir d'avantage, il faudra la traiter en vernis poli, ce qui demande plus de soin, plus de temps & plus de dépense, que n'en exigent les ouvrages communs dont j'ai parlé jusques ici. Voici les procédés qu'il faut suivre.

De la maniere de polir les Vernis qui recouvrent les ornements.

n's poli, doit être non-seulement gratté & frotté avec la peau de chien de mer par le Menuisser, mais celuici doit encore faire une recherche très-exacte, des petits creux ou dé-fauts qui pourroient s'y trouver & les remplir, avec une espece de mastic fait avec de la colle-forte & de la craye pulvérisée: après cela le Vernisseur doit le prêler à plusieurs fois avec de l'eau, afin de relever & d'emporter le poil du bois, & rendre sa furface parfaitement lisse. Il faut aussi unir le métal à la lime, & le poncer à l'eau; mais il ne faut pasle polir, & quand on est prêt à y appliquer la premiere couche de vernis, on doit l'essuyer de maniere qu'aucun endroit de sa surface ne soit ni gras ni humide.

2°. Après que le bois ou le métal aura été peint comme je l'ai enseigné précédemment, au lieu d'une ou

deux couches de vernis clair, vous en mettrez cinq ou six sur la couleur, en observant entr'elles des intervalles de temps convenables, pour que chacune soit bien séche avant qu'on en applique une nouvelle: si c'est du vernis à l'esprit-de-vin, il suffira de le laisser se durcir pendant quelques jours dans un endroit sec; mais si vous travaillez en vernis gras, il faudra plus de temps pour lui faire prendre la dureté nécessaire; il l'acquerra plus promptement, si on met les pieces vernies au-dessus d'un four de Boulanger, en prenant des précautions contre la poussiere, ou encore mieux dans une étuve.

3°. Quand le vernis clair appliqué fur les couleurs, sera suffisamment sec & dur, vous le frotterez par-tout bien également, avec un tampon fait d'une lisiere de drap roulée, ou avec un morceau de peau de busse, chargé de tripoli détrempé avec de l'eau: dans cette opération, il faut ménager les angles faillants & frotter adroitement dans les parties creuses, asin de donner à toute la piece un demi-poli, qui nétoye tout, qui ne

découvre rien, & qui mette le fond en état d'être orné. Pour donner cette façon au vernis gras, qui est plus dur que celui à l'esprit-de-vin, vous le frotterez d'abord avec de la ponce broyée à l'eau, & ensuite avec le tripoli, comme je le disois tout à l'heure: il faut finir par laver la piece avec de l'eau claire, & l'essuyer avec plusieurs linges, de façon qu'elle soit

parfaitement nette.

4º. Sur le fond ainsi préparé, vous ferez tels ornemens qu'il vous plaira, soit en couleurs, soit en or ou en argent, en suivant ce que j'ai enseigné ci-dessus, ou en faisant mieux, si vous le pouvez par vous-même, ou si vous êtes aidé par quelqu'un qui le fache faire: & quand tout fera fuffisamment séché, vous le recouvrirez de sept à huit couches de vernis filtré & fans couleur, que vous laisserez bien sécher l'une après l'autre : je dis sept à huit couches, si les ornements n'ont presque point d'épaisseur, car quand on y a employé de grosses aventurines ou des pailletes, qui s'élevent sur le fond, il en faut bien davantage: en un mot, il est nécessaire de noyer 496 COMPOSITION ET USAGE

les ornements, tels qu'ils puissent être, dans l'épaisseur de ce dernier vernis, & qu'en l'usant pour le dresser & le polir, on ne mette à découvert aucu-

ne partie des ornements.

5°. Plus vous aurez mis de vernis sur les ornements, plus il faudra de temps pour le metre en état d'être poli; car ce n'est point assez qu'il soit fec superficiellement, & qu'il ne s'attache point aux doigts, le beau poli ne réussit, que quand ce vernis clair, qui recouvre l'ouvrage, a acquis tou-

te la dureté qu'il peut avoir.

6°. Vous polirez de la maniere suivante le vernis à l'esprit-de-vin: prenez un morceau de drap de laine en double, de feutre fin, ou de peau de busse, avec du tripoli gratté & détrempé dans l'eau commune ; frottezen l'ouvrage bien également, jusqu'à ce que le vernis ait perdu son faux brillant, ses petites rides, & autres inégalités; ce que vous appercevrez aisément, en passant le doigt sur l'endroit nouvellement frotté, pour l'effuyer, & examiner son état.

Après cette premiere façon essuyez la piece & frottez-la de nouveau,

avec

DES VERNIS. 497

avec un tampon de linge fin, & de la potée rouge détrempée dans de l'eau commune qui soit bien nette, & continuez ainsi, jusqu'à ce que découvrant de temps en temps la piece avec le doigt, vous trouviez le vernis bien luisant sans aucunes rayes, & réstéchissant l'image des objets, comme les miroirs, quoiqu'avec moins

de force.

Essuyez encore toute la piece, & avec un autre tampon de linge sin & du blanc d'Espagne détrempé dans de l'eau bien nette, frottez-la comme précédemment & avec les mêmes soins. La piece étant bien essuyée, d'abord avec un linge sin un peu humide, ensuite avec un autre bien sec, vous la frotterez par-tout d'un peu d'huile d'olives; ensin vous enleverez cette huile, avec de la poudre à poudrer les cheveux, & un petit linge bien doux dont vous essuyerez toute la piece.

On peut donner une derniere perfection au poli, en frottant avec la paume de la main; mais tout le monde n'y réussit pas également; cela dé-

Tome I. il french air Ti

498 Composition et usage pend de la qualité de la peau, & d'une

certaine habitude.

Le vernis gras se polit de même; mais comme il est plus dur, avant que d'envenir au tripoli, c'est assez l'usage de le frotter avec la prêle mouil-lée, & ensuite avec un tampon de lisieres chargé de ponce broyée à l'eau.

#### REMARQUES.

1°. IL y aura des occasions où vous aurez à vernir des bois ou des cartons couverts de papiers, imprimés ou enluminés, comme au planetaire, aux planches des barometres, thermometres, &c. il est abso-Jument nécessaire alors, que ces papiers, après qu'ils font appliqués fur le bois, foient enduits d'une couche ou deux de colle de farine ou d'amidon; fans quoi le vernis clair qu'on y mettroit les tacheroit comme de l'huile. Cet encolage doit se faire avant l'enluminure, car s'il se faisoit après, il emporteroit les couleurs en détrempe que le pinceau y auroit appliquées; vous commencerez donc par coller le papier sur la piece qu'il doit couvrir; vous l'encolerez tout de suite, & quand cela fera fec, vous passerez des couleurs sur les endroits qui doivent être enluminés; après cela vous pourrez vernir le papier, en traînant le pinceau légérement pour la pre-miere couche. Il est presque inutile de dire, que pour conserver au papier sa blancheur naturelle, le vernis qu'on y met doit être le moins coloré qu'il est possible, celuide sandaraque avec le mastic en larmes doit être préféré à celui où il entre de la gomme lacque.

2°. S'il vous prenoit envie de peindre avec le vernis en d'autres couleurs que le noir & le rouge, à qui je donne la préférence, pour la plûpart de nos machines, vous choisirez pour les détremper, celui qui ne sera pas capable de leur faire prendre un fausse nuance, en les faisant participer à la sienne: réglez-vous sur les exemples suivants, dont je vais vous faire un

tableau.

VL. Signifie vernis de lacque non filtré.

V L F. Vernis de lacque filtré.

V S. Vernis de sandaraque, ou vernis blanc.

#### 500 COMPOSITION ET USAGE Tableau des Couleurs.

|                       | 1 ! 40                     |
|-----------------------|----------------------------|
| Noir                  | Noir de fumée glace de     |
|                       | noir dos ou dyvos          |
|                       | TO                         |
| Blanco                | Céruse de Venise ou blanc  |
| Blance                | de plomb. V.S.             |
| . 1 7 6               | Tr ill                     |
| Couleur de feu        | Vermillon ou cinabre. V.L. |
| Rouge de corail       | Vermillon melé de car-     |
|                       | min.                       |
| Lilas ou gris de lin. | La lacque des Luis         |
|                       | mélée de carmin. V. L. L.  |
| Paulaun de male       | Blanc de plomb mêlé d'un   |
| Conseur de roje,      | peu de carmin. V. S.       |
| Labert Land           | peu de carmin.             |
| Citron                | Orpin pâle V. S.           |
| Couleur de paille     | Klanc de plomb mes         |
| - 1 - 1               | d'ornin nale.              |
| Jonquille             | Ornin doré pur.            |
| Aurore.               | Orbin dore, mele de ver    |
| 36                    | millon V. L.F.             |
| Bleu céleste.         | Cendres bleues V. S.       |
| Dles pâle             | Cendres bleues & ceru-     |
| Bleu pâle.            | fe V. S.                   |
| Boy and the second    | Cendres bleues & vermil-   |
| Violes                | Cendres pienes & verm      |
| ,                     | lon V. L. F.               |
| Pourpre               | Cendres bleues glacées de  |
|                       | carmin V. L. F.            |
| Verts                 | Cendres bleues, melees     |
|                       | avec plus ou moins a or    |
| 12 1. 10 - 1 to 1 to  | nin pale.                  |
| Caffe                 | Vermillon mêlê avec un     |
|                       | peu de noir de fu-         |
| To Athan in           | mée V. L.                  |
| 12 0 5000 1000        | approndra à former         |
| I Parlows Trong       | anneandra a tormer         |

L'usage vous apprendra à former d'autres nuances; avec ces mêmes couleurs, diversement mêlangées.

Avis. Tom. I.2° part. Pl.6.

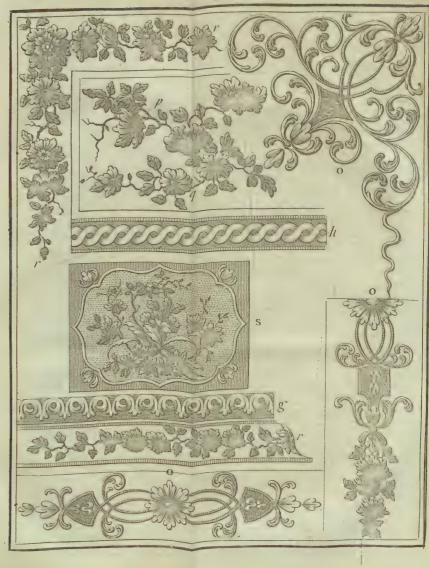



3°. Si vous employez l'orpin sur de grandes pieces & dans un endroit chaud, où l'air ne se renouvelle point souvent, ne restez pas long-temps exposé aux vapeurs de ce minéral, qui contient beaucoup d'arsenic, on en a vû des accidents fâcheux; & quoique le vernis, qui se séche en s'évaporant, ne soit point par luimême une drogue dangereuse, sa vapeur spiritueuse respirée long temps de suite, peut aussi incommoder.

4°. L'eau qui tombera sur vos instrumens ou meubles peints avec le vernis à l'esprit-de-vin, n'y sera aucun tort, si elle n'est pas chaude; il n'y aura qu'à l'essuyer; mais s'il y tombe, quelque liqueur spiritueuse, ou quelque huile essentielle, comme l'esprit-de-vin, ou celui de térébenthine, il en résultera une tache: faites ensorte d'éviter ces accidents; il ne faut pas non plus les exposer à une trop grande chaleur.

Fin du premier Tome.

## 

# TABLE DES MATIERES

Contenues dans ce premier Volume.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

### PREMIERE PARTIE.

Sur le choix des matieres dont on peut faire les Instrumens de Physique, sur la maniere de les travailler, & sur les précautions qu'on doit prendre pour empêcher que les ouvrages ne se gâtent & ne se déforment. Page 1.

#### CHAPITRE I. Du choix des Bois, & de la maniere de les travailler. 3.

ART. I. Sur le choix des bois. ibid.

ART. II. Sur les différentes manieres de travailler le bois. 6.

Outils & procédés du Menuisser. 7.

L'établi & la presse. ibid.

Les scies & leurs usages. 12.

Usages de la hache, de la plane & du fermoir. 19.

Maniere de corroyer le bois, 22.

'Maniere de façonner le bois après qu'il est corroyé. 29.

Feuillures. ibid.

Champfrain. 30. Moulures. 31.

Chantournemens. 35.

Rainures & coulisses. 38.

Outils du Tourneur. 41.

Le tour à pointes. ibid.

Maniere de tourner les bois tendres. 46.

Maniere de percer le bois sur le tour. 53.

Le tour en l'air. 56.

Outils pour le tour en l'air. 60.

Support du tour en l'air. 61.

Maniere de façonner le bois au tour en l'air. 64.

Maniere de faire des vis de bois avec des filieres. 68.

Maniere de faire des vis de bois sans filie-

res. 72.

Affemblages des pieces préparées en bois. 76. La colle, & la maniere de l'employer. 88.

Maniere de nétoyer & d'unir le bois après l'af-

semblage. 89. Maniere de polir le bois & de le rendre lui-

sant. 92. Maniere d'employer l'écaille & la corne. 94.

CHAP. II. Du choix des métaux, & de la maniere de les travailler. 99.

ART. I. Sur le choix des métaux. ibid.

L'or & l'argent. 100. L'étain & le plomb. 102.

Le fer & l'acier. 106.

Le cuivre rouge & le cuivre jaune. 111.

Le mercure. 113.

ART. II. Sur la maniere de travailler les métaux. 117. Modeles pour le Forgeron & pour le Fon-

deur. 118.

Maniere de mouler en plomb ou en étain. 121. Différentes manieres de durcir les métaux. 124. Différentes façons d'entamer & de couper les métaux. 125.

Maniere de percer les métaux. 127. Maniere d'aiguiser l'acier. 129.

Equarrissoirs, & leur usage. 131.

Filieres pour les métaux, & leur usage. ibid.

Maniere de limer les métaux. 141. Maniere de tourner le métal. 146.

Assemblage des pieces travaillées en métal. 153. Maniere de souder les différents métaux. 154.

Miniere de faire les rivures. 162.

Usage des goupilles & des clavettes. 164. Différentes manieres d'employer les vis de métal. 165.

Polissage des métaux. 168.

Polissage des miroirs de métal. 170.

CHAP. III. Sur le choix du verre, & fur les différentes façons qu'on peut lui donner, quand il est sorti de la Verrerie. 173.

Modéles pour la verrerie. 174. Maniere d'user le verre pour le dresser ou pour lui donner une nouvelle forme. 178.

Maniere de couper le verre. 193. Différentes manieres d'amollir le verre. 200. Lampe d'émailleur, & son usage. 201.

Petit équipage d'Émailleur. 218.

Globules de verre fondus à la lampe pour les

angiscopes. 221. Maniere d'amollir le verre au fourneau. 2220 Maniere de refondre la glace de miroir pour Glaces faire des prismes, 224.

Glaces courbées pour faire des lentilles creuses ou des miroirs convexes & concaves. 234.

Maniere de mettre au teint les glaces cour-

bes. 240.

#### SECONDE PARTIE.

- Sur le choix des Drogues simples, & sur la maniere de préparer celles qui doivent être composées. page 245.
- CHAP. I. Indication des Drogues simples dont il faut se pourvoir pour préparer les expériences. 247.
- CHAP. II. Sur la maniere de préparer ou de composer les Drogues qui doivent servir aux experiences. 301.
- ARTICLE I. Des Instruments nécessaires pour la préparation des Drogues, & des opérations en général. 302.

Disposition du laboratoire. ibid:

Parties essentielles du fourneau, & sa construction. 305.

Opérations empruntées de la Chymie & les vaisseaux qu'on y employe. 314.

Infusion. 315.

Digestion. 316.

Dissolution. 317.

Filtrations. 318. Evaporations. 320.

Tome I.

VV

## 506 TABLE

Distillations, 322. Diffillation au bain marie. 323. Distillation au bain de sable. 326. Distillation à la cornue. 328. Calcination & fusion. 333.

Rectification. 335.

ART. II. de la composition des Drogues & de leur emploi dans les expériences. 336. Premiere Préparation. Eau commune distillée. 337.

Liqueurs propres à éprouver l'eau commune

distillée, 339. 2. Prép. Eau d'épreuve. 340.

3. Prép. Autres eaux d'épreuve. 341.

4. Prep. Diffillation, & rectification de l'efprit-de-vin. 342.

5. Prép. Distillation du vinaigre. 345.

6. Prep. Purification du mercure. 347.

7. Prép. Distillation des liqueurs odorantes. 350.

S. Prép. Distillation des huiles essentielles des wégetaux. 354.

9. Prép. Espris volatil de selarmoniac, & huile de chaux. 361.

10. Prép. Esprit de nitre. 363.

11. Prep. Extraction & concentration de l'acide vitriolique. 368.

12. Prép. Ether vitriolique. 372. 13. Prép. Sublimé corrolif. 375.

14. Prép. Liqueur fumante de libavius. 377.

15. Prép. Phosphore d'urine. 378.

Préparation du même phosphore à la maniere de M. Margraaff. 394.

16. Prép. Dissolution du phosphore. 398.

17. Prép. Eau régale. 399.

x8. Prep. Sel alkali fixe. 400. 12. Prép. Huile de tartre par défaillance. 4024

20. Prép. Maniere de séparer un sel, de l'eau qui le tient en dissolution. 403.

21. Prép. Dissolution de l'or. 404.

22. Prep. Or fulminant. 406.

23. Prép. Dissolution de l'argent. 408. 24. Prép. Dissolution du cuivre. 409.

25. Prép. Diffolution du fer. 410.

26. Prep. Dissolution du mercure. 411.

27. Prep. Précipitation d'un métal par un autre métal. ibid.

28. Prep. Dissolutions de vitriols. 413.

29. Prép. Infusion de noix de galles. ibid.

30. Frép. Infusion du bois de Brésil, & du bois d'Inde. 414.

31. Prép. Infusion du bois néphretique. 415.

32. Prép. Infusion de roses de Provins. ibid. 33. Prép. Extraction de la teinture d'orcanette. 416.

34. Frép. Teinture d'orseille. ibid.

35. Prép. Teinture de graine d'Avignon. 417. 36. Prép. Maniere de détremper à l'eau les cou-

leurs pesantes. 418.
37. Prép. Maniere de détremper à l'eau les couleurs légéres. 420.

38. Prép. Verd d'eau. ibid.

39. Prep. Verdet calciné des Peintres. 422.

40. Prep. Encres de sympathie. 423.

Différents moyens de former une écriture invisible, & de la faire paroître quand on le veut. 426.

41. Prép. Encre sympathique tirée de la mine de Cobalt. 430

Application curieuse de l'encre sympathique tirée de la mine de Cobalt. 434.

42. Prép. Encre sympathique tirée du safre. 437. 43. Prép. Poudre fulminante. ibid. V vij 44. Prép. Lingot defer & d'antimoine fondus ensemble. 4 9.

45. Prép. Calcination de la pierre de Bolo-

gne. ibid. 46. Prép. Compfition du métal blanc pour les expériences de Catoptrique. 443.

47. Prép. Amalgame propre à étamer intérieu-

ment les vaisseaux de verre. 448.

48. Prép. Vernis des Anglois, pour le cuivre jaune & pour l'argent, communiqué à feu M. Hellot en 1720, par Edouart Scarlet, & à feu M. Dufai en 1738, par M. Gréham. 449.

49. Prép. Composition d'un vernis gras, propre à détremper les couleurs pour peindre

les métaux. 450.

30. Prép. Composition d'un vernis à l'esprit devin, propre à détremper les couleurs, pour

les appliquer sur le bois. 454.

51. Prep. Autre vernis à l'esprit de vin, pour détremper des couleurs tendres, & pour donner le luisant au papier & autres surfaces blanches. 456.

32. Prép. Composition d'un mordant, propre à appliquer des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre sur des sonds peints au vernis. 457.

Autre mordant 458.

33. Prép. Composition du vernis des Graveurs.

54. Prép. Lavage des matieres propres à polir les métaux & le verre. 460.

CHAP. III. De l'emploi des Vernis, tant fur le bois que sur le métal: & de la maniere d'enjoliver les sonds quand ils sont peints. 464.

ART. I. De la maniere de peindre au vernis, lebois & le métal. 465.

Emploi du vernis à l'esprit-de-vin. ibid.

Emploi du vernis gras. 474.

ART. II. De la maniere d'enjoliver les surfaces peintes au vernis. 476.

Maniere de préparer & d'appliquer le mordant.

Maniere d'appliquer les feuilles de cuivre & d'argent sur le mordant. 480.

Maniere d'employer le métal en poudre ou en

paillettes. 482.

ART. III. De la maniere de polir les vernis qui recouvrent les ornements. 493.

Remarques sur l'emploi des vernis. 498. Tableau des couleurs qui réussissent le mieux avec les vernise 500.

Fin de la Table du Tome premier.

## FAUTES A CORRIGER

#### Tome Premier.

| Page.                                       | Ligne. | au lieu de lisez.                               |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 17,                                         | 17,    | une un.                                         |
| 32 ;                                        | 13 .   | A                                               |
| 45 ,                                        | 11,    | deffus dellous.                                 |
| 48,                                         | 10,    | les a carre a a a a a a a a a a a a a a a a a a |
| 58,                                         | 4;     | perces perces.                                  |
| 62,                                         | . 10,  | en l , en k.                                    |
| 89,                                         | 8,     | 11110 0000 0000 0000 111100                     |
| 109,                                        | II     | 120000000000000000000000000000000000000         |
| 143,                                        | 373    | planche ajoutez to                              |
| ibid.                                       | 19,    | l'érau Fig. 13. l'érau G, Fig. 4.               |
| 209,                                        | 23 .   | B                                               |
| 283 ;                                       | 28,    | morceaux morceaux.                              |
| 363,                                        | 5 9    | vitriol tartre.                                 |
| 461                                         | ·lifez | ainsi les deux dernieres lignes                 |
| En laissant reposer une demi-minute ou plus |        |                                                 |
| de temps encore.                            |        |                                                 |

y: u: 3









